

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

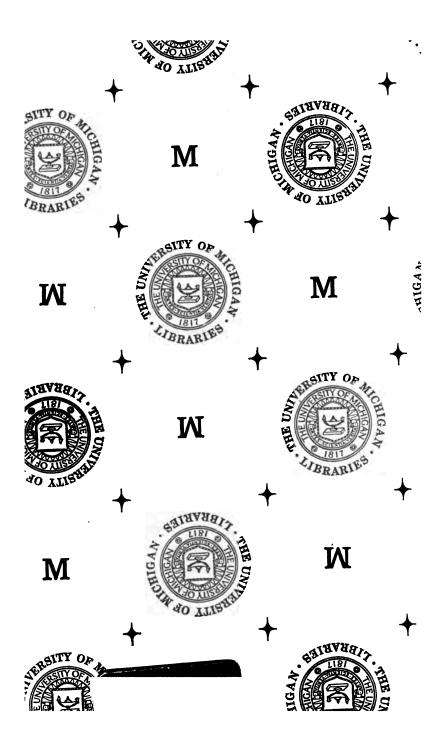

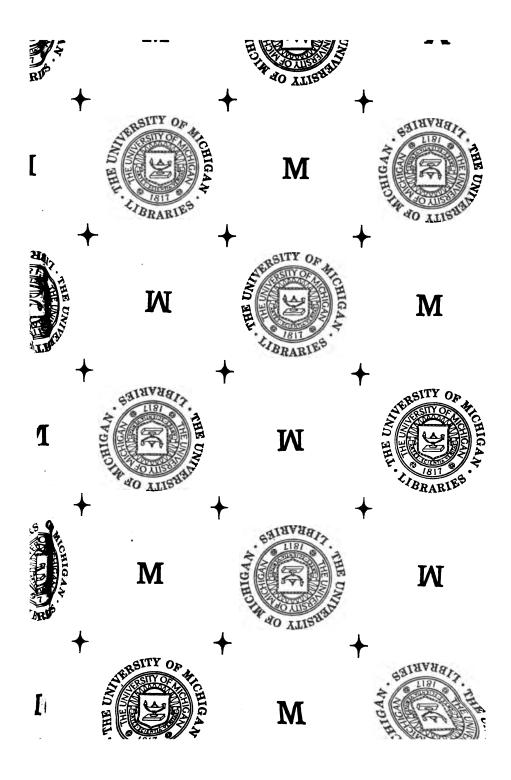

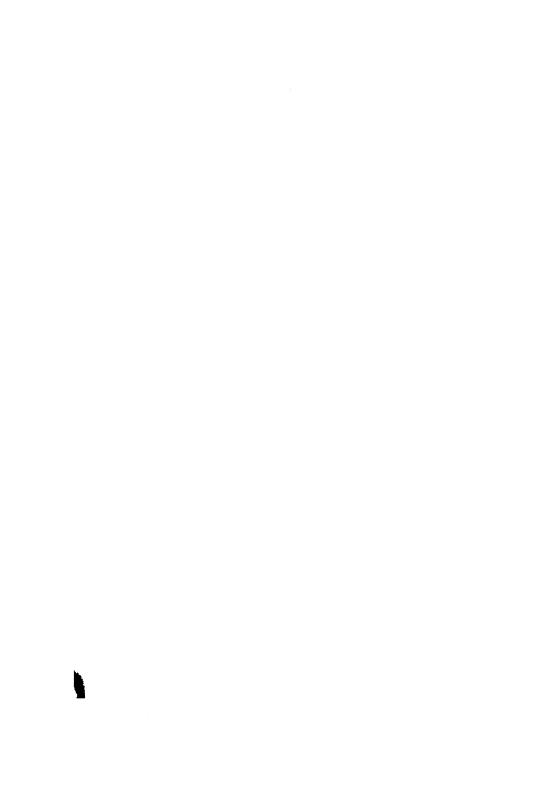

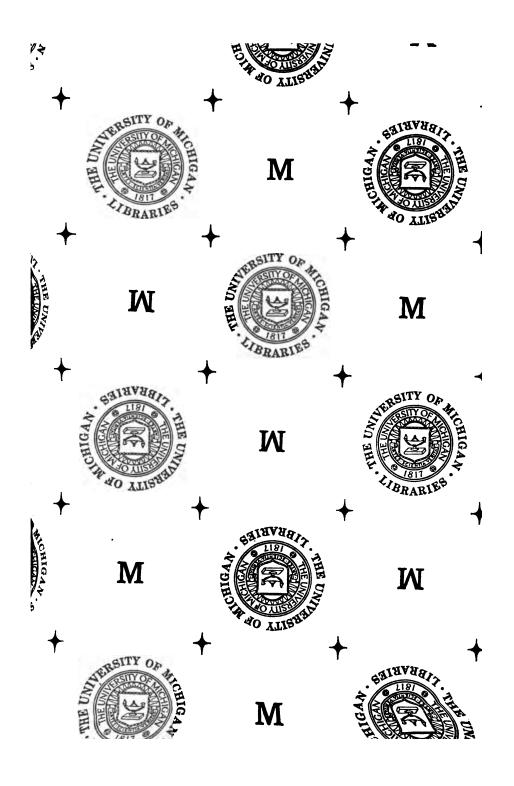



# исторія возсоединенія руси

I

# исторія возсоєдиненія руси

I

··· • . 

•

KUITOK, JAKEN W

#### п. а. кулішъ

# исторія ВОЗСОЕДИНЕНІЯ РУСИ

#### томъ первый

ОТЪ НАЧАЛА КОЛОНИЗАЦІИ ОПУСТОШЕННОЙ ТАТАРСКИМЪ ПОГРОМОМЪ КІЕВО-ГАЛИЦКОЙ РУСИ
ДО НАЧАЛА СТОЛЪТНЕЙ КОЗАЦКО-ШЛЯХЕТСКОЙ ВОЙНЫ

изданіе товарищества "Овщественная польза"

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 1874 DK 508.62 . K96



# NTRMAN ЙОНДОЧОЛАКА

# николая алексъевича м и л ю т и н а

ПОСВЯЩАЕТЪ

кулппъ



i i

ı.

·

Но бойм міра избра бітя, да премодрым пограмити: й немшинам міра йзбра бітя, да пограмити крвпкам: Й ходоршднам міра й оуничиженнам избра бітя, й не сощам, да сощам оупразднити.

Но Богъ избралъ безумное міра, дабы посрамить мудрыхъ, и немощное міра избралъ Богъ, дабы посрамить сильное; И незнатное и уничиженное и ничего незначущее избралъ Богъ, дабы разрушить значущее.

Первое посланіе къ Кориноянамъ, гл. І, ст. 27, 28.

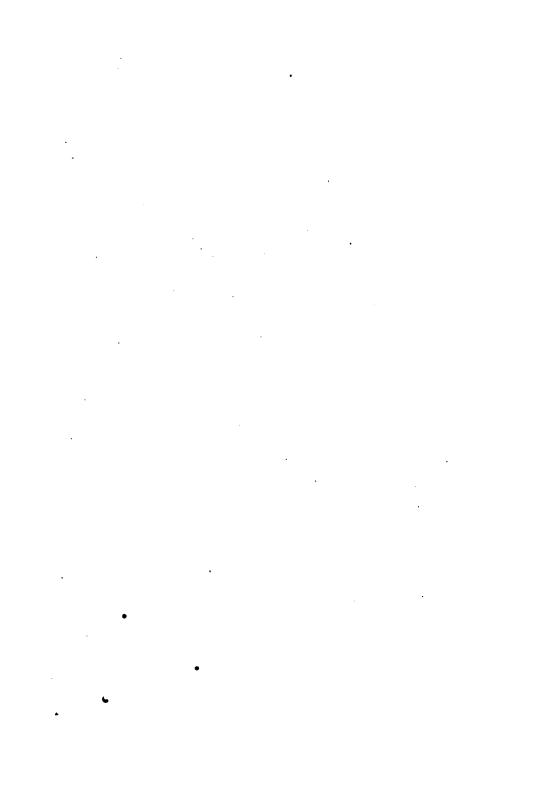

### ПРЕДУПРЕЖДЕНІЕ.

Представляемая, какъ говорится, на судъ публики книга, въ глазахъ автора, есть только набросокъ того, какъ, по его мнѣнію, должна быть написана исторія его родины. Еще недавно онъ быль далекъ отъ мысли—издавать ее въ настоящемъ видѣ; но, зная, какъ часто наши планы остаются безъ выполненія, рѣшился, вмѣсто достиженія идеала, носимаго въ умѣ, высказать нѣсколько мыслей, на которыхъ, какъ ему кажется, можетъ быть утверждена фабула исторіи южнорусскаго міра, то есть все, что составляетъ внѣшнюю, показную, такъ сказать, анекдотическую часть ея. Если авторъ потеряль отъ этой рѣшимости что - нибудь изъ удовольствія, какое доставляетъ уму работа, совершающаяся безъ свидѣтелей, то, съ другой стороны, умственное общеніе съ читателями доставить ему помощь, безъ которой, можетъ быть, онъ никогда не довель бы предпринятаго труда до его окончательной формы.

Да не подумаетъ кто-либо, что это "Предупрежденіе" имъетъ цълью—защитить книгу отъ строгости спеціалистовъ. Не только строгая, но и враждебная критика полезна для историка. Вредить историку могутъ однъ неумъренныя похвалы со стороны людей, которые развиты меньше самого автора и, въ простотъ невъдънія своего, восхищаются тъмъ, что соотвътственно развитой читатель молча въ немъ осуждаетъ. Ничего нътъ опаснъе для самосовершенствованія историка, какъ попасть на вкусъ большинства и наслаждаться единодушнымъ что удивле-

ніемъ работъ, которую могуть оцънить по достоинству только немногіе. Съ того момента, въ который праведникъ увъруетъ въ свою святость, онъ перестаетъ приближаться къ идеалу святости, поставленному передъ нами Евангеліемъ. Съ того момента, въ который историкъ предпочтетъ громкое одобреніе многихъ строгому суду меньшинства, онъ останавливается въ своемъ самосовершенствованіи.

Что касается до предлагаемой книги, то автору, болъе нежели кому-либо другому, видны неполнота ея объема, эскизность нъкоторыхъ частей и недостатокъ соразмърности между ними. Но въ наукъ исторіи цънится не столько доконченность всего труда, сколько проникновеніе въ дъйствительное положеніе вещей хотя въ нъкоторыхъ моментахъ изображаемаго времени. Если авторъ "Исторіи Возсоединенія Руси" проложилъ хоть какой-нибудь путь къ точному уразумънію, како было, и почему такъ, а не иначе, было то, что его предшественники понимали сбивчиво, -- онъ уже не напрасно трудился. Намъченный, хотя бы и не проложенный, имъ путь къ уразумънію былого заглохнуть не можетъ. Пойдутъ въ томъ же направленіи люди болье способные, болье свъдущіе, болье энергическіе въ дълъ духовной свободы, алканіе которой выражается умственными работами вообще и историческими трудами въ особенности. Пока тяготъетъ надъ нами непонимание нашего прошедшаго, въ обширнъйшемъ смыслъ этого слова, до тъхъ поръ мы не можемъ дъйствовать свободно (а это значитъ — съ полнымъ самосознаніемъ) въ настоящемъ и, въ нъкоторомъ смысль, лишены будущаго, такъ какъ оно вырабатывается настоящимъ. Пока не выяснится для насъ пройденный уже нами путь, до тъхъ поръ мы-рабы, лишенные самосознанія (въ чомъ собственно и состоитъ рабство); до тъхъ поръ мы не въдаемъ, что и какъ намъ дълать; слъдовательно, будущность свою предоставляемъ устраивать кому-то другому. И вотъ въ этихъ-то видахъ авторъ предлагаемой книги приноситъ въ общій складъ свою скромную долю труда, возложеннаго на нашъ въкъ и на наше общество. Не жажда "суетной славицы", а жажда духовной свободы заставила его появить свою работу раньше возможной для него доконченности. Можетъ быть, она послужитъ доть къ тому, что нъкоторыя дъла, сданныя, по разсмотръніи историками, въ архивъ, еще разъ потребуются изъ архива къ пересмотру.

Необходимо сказать слова два и о заглавіи книги. Возсоединение Руси совершалось, по частямъ, въ короткіе моменты; но то были только результаты предшествовавшей жизни народа, итоги, подведенные къ прежней его дъятельности. Нельзя приписывать, на примъръ, дъяній 1654 года тъмъ только лицамъ, которыя совершили ихъ. Они, эти лица, были вынуждены совершить ихъ, вынуждены и нравственно, и вещественно; а ть сложныя силы, которыя заставили ихъ поступить извъстнымъ образомъ, развивались въ теченіе долгаго времени и находились въ зависимости отъ множества обстоятельствъ, по видимому, не состоящихъ ни въ какой связи съ актомъ возсоединенія. Поэтому эпоха Богдана Хмельницкаго не достаточна сама по себъ для того, чтобъ объяснить сліяніе русскаго міра во едино, и о "важномъ значеніи" Хмельнищины напрасно мы будемъ говорить, пока не уяснимъ себъ этого по преимуществу козацкаго эпизода русской исторіи изученіемъ общаго хода дълъ во времена предшествовавшія. Вотъ почему, желая изобразить возсоединение Руси, авторъ долженъ былъ представить все, что готовило издавна этотъ великій актъ, съ такою полнотою, какая только для него возможна по его научнымъ средствамъ; вотъ почему "Исторія Возсоединенія Руси" у него виъстъ съ тъмъ и исторія края, отъ начала его отдъльнаго существованія.

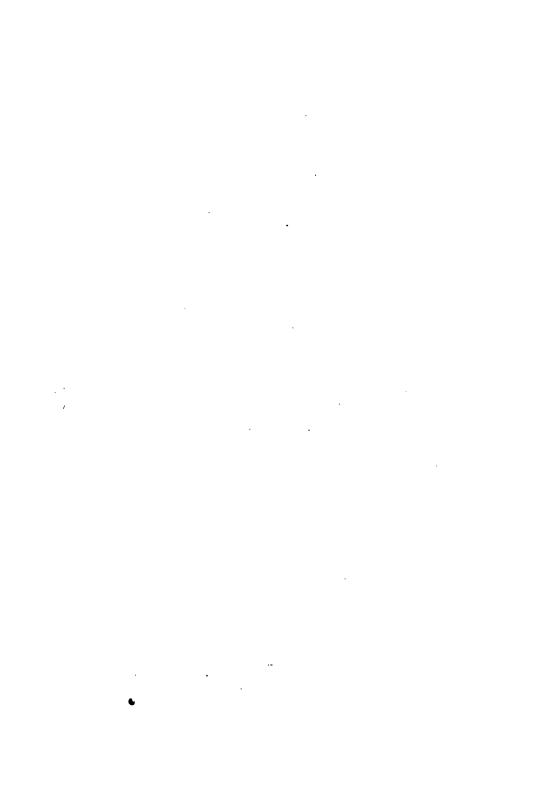

## СОДЕРЖАНІЕ.

| СБОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХЪ СЛОВЪ                                                                                                                                                                                                   | 1           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ценіє: Развитіє сельскаго хозяйства въ старой Польшѣ. — Стѣ-<br>сненіє рабочаго класса. — Колонизація пустынныхъ мѣст-<br>ностей. — Движеніє колонизаціи къ рѣкамъ Днѣпру, Богу,                                                 |             |
| Днастру. — Плодородіє новозаселенных земель. — Крупные землевладальцы                                                                                                                                                            | 15          |
| кочевниковъ въ монгольскимъ. — Перемъна въ политиче-<br>ской жизни татаръ. — Русскія поседенія отодвинулись пе-<br>редъ ними. — Козаки прикрываютъ колонизацію стороже-                                                          |             |
| выми линіями.— Козаки прикрывають рыбный и звърпный промыслы вооруженными походами на дибпровскій Низъ.—                                                                                                                         |             |
| Козаки въ мѣщанскомъ быту. — Козаки подвигаются сво-<br>ими займищами внизъ по Днѣпру и пытаются основаться<br>за Порогами                                                                                                       | 31          |
| лва II. Основаніе козацкой колоніи за Порогами.—Правительство старается подчинить ее областному управленію.—Окозаченная пограничная шляхта.—Виёшательство ея въ молдавскія дъла.—Общія черты воинственной жизни у русской шляхты |             |
| и у козаковъ. — Совивстныя предпріятія охранителей коло-<br>низаціи                                                                                                                                                              | 63          |
| ава III. Необычайный татарскій набыть и опустошеніе новозасе-<br>ленныхъ земель. — Ропотъ на козаковъ между поляками.—<br>Вопросъ о войнь съ турками и объ уничтоженіи козаковъ.—                                                |             |
| Отдъленіе отъ нихъ козаковъ реестровыхъ. — Составные элементы козачества. — Новый походъ въ Молдавію                                                                                                                             | 84          |
| какъ защита колопизацін.— Связи русскихъ пановъ-земле-<br>влад'яльцевъ съ запорожцами.— Пребываніе влад'яльца                                                                                                                    |             |
| Злочова за Порогами. — Голодное скитанье по пустыная.                                                                                                                                                                            | <i>10</i> 2 |

| Глава V. Экономическій быть запорожской колоніи.—Пограничные    |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| старосты дъйстнують заодно съ козаками. — Мъры цен-             |   |
| тральной власти къ подавлению козаковъ. — Экономическая         |   |
| несостоятельность этихъ мёръ. — Старанія пановъ-колониза-       |   |
| торовъ сділать изъ русскихъ провинцій повую Польшу.—Пре-        |   |
|                                                                 | , |
| пятствія въ политическомъ и соціальномъ положеніи страны.       | 1 |
| Глава VI. Козацкій самосудь и распространеніе козацкаго присуду |   |
| на низшіе слои общества.— Остатки княжескихъ дружинъ            |   |
| въ Украинъ — конные и путные бояре. — Наплывъ въ                |   |
| Украину польской неосъдлой шляхты и ея роль. — Пред-            |   |
| ставители знатныхъ русскихъ фамилій въ составѣ перво-           |   |
| бытнаго козачества. — Цереходъ добровольной ассоціаціи          |   |
| труда въ невольную Низовое козачество заслоняетъ ко-            |   |
| ролевскія и панскія нивнія отъ татарскихъ набытовъ              | 1 |
| Глава VII. Старинные разжигатели международной вражды. — Эко-   |   |
| номическая реакція шляхты латинскому духовенству. —             |   |
| Легкомысліе шляхты въ дёлё реформаціи. — Невёжество             |   |
| русскаго духовенства и недоступность его для папы. —            |   |
| Упадокъ русской церкви отъ невъжества всъхъ слоевъ              |   |
|                                                                 |   |
| общества. — Несостоятельность русскихъ пановъ въ ролѣ           |   |
| патроновъ церкви. — Панскія слова, принимаемыя за дѣ-           |   |
| ла. — Одинаковая неспособность польской и русской шляхты        |   |
| жъ деятельному благочестію                                      | 1 |
| Глава VIII. Основанія религіозности въ украинскомъ народѣ.—Мо-  |   |
| настырское проповъданіе христіянства. — Юридическая             |   |
| замѣна народа одними высшими классами ero. — Мѣщан-             |   |
| ство по отношенію къ церкви. — Магдебургское право и            |   |
| церковныя братства. — Мъщане берутъ на себя попечение           |   |
| о церкви. — Противъ нихъ дъйствуютъ, посредствомъ               |   |
| шляхты, іезуиты.—Мъщане ищуть представителей братствъ           |   |
| между панами. — Испорченная панами ісрархія ищеть въ            |   |
| уніи освобожденія отъ инспекціи со стороны церковныхъ           |   |
| братствъ                                                        | 2 |
| Глава IX. Съёзды православныхъ ісрарховъ въ Бресте Литов-       | _ |
| скомъ и соглашение устроить церковную уню. — Іезуит-            |   |
| ская инструкція кіевскому митрополиту. — Пассивная на-          |   |
| пиро простите понова и посочет по пос объеть в                  |   |
| тура русскихъ пановъ и разсчетъ на нее језунтской пар-          |   |
| тін. — Объявленіе церковной уніи и пустой взрывъ него-          |   |
| дованія со стороны пановъ. — Характеристика русскаго            |   |
| • магната въ лицѣ богатѣйшаго изъ нихъ.— Неоправдавшіяся        |   |
| надежды сочинителей уніи                                        | 2 |

| Глава Х. Заслуга польской конституціи передъ просв'ященіемъ   |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Руси. — Аскетическое начало въ поддержаніи падающей           |     |
| церкви. — Защита церковнославянского языка. — Мона-           |     |
| шество, канъ связь между народомъ и церковію. — Из-           |     |
| ображеніе панскаго элемента передъ народомъ, съ мона-         |     |
| стырской точки зрѣнія. — Нравственная поддержка мѣ-           |     |
| щанства, въ качествъ церковныхъ братчиковъ. — Защита          |     |
| монашества отъ осмвяній и хулы. — Значеніе Авонской           |     |
| горы въ дсторіи русской церкви. — Обличеніе унитскихъ         |     |
| іерарховъ. — Оправданіе распоряженій цареградскаго па-        |     |
| тріарха. — Сопоставленіе папизма съ православіемъ             | 283 |
| риложения. Записанныя отъ народныхъ кобзарей думы, изображаю- |     |
| щія страданія христіанскихъ пл'ьнниковъ у мусульманъ,         |     |
| бъгство ихъ изъ турецкой неволи, единоборство козака съ       |     |
| татариномъ, козацкіе походы на Черное море                    | 321 |

.

0

,

### опечатки.

| оръ просить: | на стр. | 2, въ | строкѣ | 17,       | читать | : мира, а не <i>жіра</i> .  |
|--------------|---------|-------|--------|-----------|--------|-----------------------------|
|              | "       | 3     | "      | 20        | "      | это, а не его.              |
|              | "       | 37    | "      | 4         | "      | входы, а не $yxodu$ .       |
|              | "       | 53    | ,,     | 49        | "      | Rada, a ne Tada.            |
|              | "       | 58    | ,,     | 7         | ,,     | 1568, а не <i>1508</i> .    |
|              | **      | 81    | • 7    | <b>23</b> | ,,     | двѣ, а не веп.              |
|              | ,,      | 94 ·  | "      | 3         | "      | держали, а не содержали.    |
|              | "       | 112   | "      | 10        | "      | повѣтѣ, а не <i>упздп</i> . |
|              | "       | 119   | "      | 20        | ,,     | Traciey, a He Franciey.     |
|              | "       | 143   | ,,     | 24        | "      | des, a He von.              |
|              | "       | 172   | 27     | 13        | 22     | панами, а не попами.        |
|              | "       | 173   | "      | 15        | ,,     | въ своей, а не къ своей.    |
|              | "       | 175   | "      | 19        | "      | O viros, a ne O vivos.      |
| •            | ,,      | 176   | ,,     | 6         | ,,     | пользовались, а не восполь- |
|              |         |       |        |           |        | зовались.                   |
|              | "       | 177   | ,,     | 27        | "      | captiuus, a ne captinus.    |
|              | ,,      | 230   | "      | 34        | ,,     | Xięstwie, а не Xieży.       |
|              | ,,      | 231   | ,,     | 28        | ,,     | поставленіи, а не постанов  |
|              |         |       |        |           |        | леніи.                      |
|              | . 27    | 290   | ,,     | 31        | ,,     | Археографическою, а не      |

### НЪСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХЪ СЛОВЪ.

Есть нечто оправдательное въ торжестве даже и грубой силы надъ безсиліемъ ся противниковъ, если это торжество идетъ прогрессивно и не изивняетъ своему характеру въ теченіе пвлаго ряда столетій. Зредище природы, въ самыхъ грандіозныхъ н въ самыхъ малыхъ ея размърахъ, успованваетъ наше чувство, возмущающееся противъ этой мысли, которая на каждомъ шагу сызывается намъ въ живыхъ примърахъ. Такое оправдывающееся свою последовательностію торжество представляеть Русь относительно Польши. Первая имбеть въ своей исторіи много антипатичнаго для ума, питаемаго новыми человечными идеями; вторая, напротивъ, въ исторической жизни своей, часто плъняетъ умъ нашъ своими дъяніями. Обращеніе русскихъ людей въ католичество, а темъ самимъ и въ польскую національность, едвали страмен объяснять одними матеріальными выгодами, родственними и другими связями, принужденіемъ и соблазнами, которые весьма искусно устраивали для нихъ ревнители папизма. Перечитывая историческіе памятники польскаго былого, русскій человікь нашего времени, — по крайней мірів такой, какь пишущій эти строки, — не разъ пожальть, почему ему не было дано родиться подявомъ въ такой-то періодъ времени, чтобы вмість съ полявами насладиться тогдашней, плёнительной издали, жизнью. Само собою разумъется, что одной минуты самоуглубленія достаточно для разсвянія этой иллювіи. Но не такъ легко так налювія разсбевалась во времена оны. Польша увлекла вслёдъ за собой цвътъ русской молодежи, увлекла въ свою національность лучніе, если не всь, таланты русскіе и, при ихъ свыжемъ содыйствін, прославила имя польское въ войнъ, во внъшней и внутренней политикъ, наконецъ и въ самой литературъ. Остались на древнемъ русскомъ займищъ — или закоренълые въ отеческихъ преданіяхъ, такъ сказать, фанатики-старовъры, или люди, неспособные увлекаться лучшимъ посреди своего худшаго, или, наконецъ, мало размышляющая масса народа, исправлявшаго низшую службу житейскую. Что въ этой массъ не было мъста высокимъ общественнымь добродетелямь, въ томъ согласится каждый, кто изучиль въ Украинъ коть одно село, наполненное такъ называемыми панвами, полупанками и мужиками. Что туть порывы къ захвату и насилію регудировались однимъ отпоромъ, это ясно для каждаго, кто занимался скотоводствомъ: ибо низшія существа приводять насъ своею жизнью къ уразумѣнію высшихъ гораздо больше, нежели наоборотъ. Просветительное слово любви и міра, обходящее, воть уже скоро два тысячельтія, моря и земли, понималось тупо, превратно и, при отсутствіи культуры, не оказывало того дъйствія на жизнь, какое оказываеть оно такъ очевидно, на примерь, въ культурно развитомъ семействе, когда исходить изъ разумныхъ усть отца и матери. Коротко сказать: картина жизни была немного развъ отраднъе той, какую представляеть міръ зоологическій. Но этоть безотрадный составь южнорусскаго общества заключаль въ своей, такъ сказать, сути то самое относительно будущаго, что заключаеть въ себв жолудь по отношенію въ великанскому дубу, исключающему менте сильныя древесныя породы и дающему подъ широкою сёнью своею пріютъ лишь низкорослымъ. Какъ ни мало либеральнаго въ этомъ воззрѣніи, но, смиряясь передъ силою вещей въ мірозданіи, невольно соглашаещься съ мивніемъ англійскаго экономиста: что вообще тиодяхъ оследуетъ судить по тому, въ чомъ они успели, а не по тому, въ чомъ они потерпъли неудачу. Судъ а posteriori-бевпощадный судъ, и эту бевпощадность приходится историку приивнять въ падшей Польшв, какъ бы ни льнули въ ней его гунанныя симпатіи. Для насъ, русскихъ людей, тёмъ затруднительнье строгое осуждение польского прошедшого, что политическая система польская поглотила такъ много нашихъ предковъ, и притомъ такихъ, которыми всего болъе могли бы мы гордиться. Точно какъ-бы торжествуя надъ паденіемъ нашихъ напастниковъ (а это запрещаль человъческой душь уже и Гомерь), мы постоянно отдаемъ предпочтеніе тому, что ділали русскіе, передъ тімь, что дълали поляки. Но это на судъ исторіи дълается не по иному чувству, какъ по сознанію праведности жизненнаго начала сравнительно съ началомъ не столь жизненнымъ, — конечно въ области духа, а не матеріи, въ области идеи, а не формы. Настанеть время и для суда надъ судящими; они въ свою очередь уступять місто боліве живненному элементу въ развитіи человъчества, и ошибки въ ихъ убъжденіяхъ обнаружатся тогда передъ всёми; но для нашихъ современниковъ мы обязаны высказывать наше нынъшнее мивніе о быломь польско-русскомъ прямодушно, даже и подъ опасеніемъ, что его примуть за грубость торжествующей силы.

Въ тѣ времена, съ которыхъ начинаются историческія польскія прусскія преданія, коренные жители Польши и Руси назывались различными именами, по различнымъ родамъ, общинамъ или племенамъ, къ которымъ принадлежали, но по языку всѣ они были славяне. Языкъ древнихъ славянъ не имѣлъ рѣзкихъ областныхъ отличій: эти отличія выработались впослѣдствіи. Вѣрованія у славянъ были одинаковы, доисторическія преданія — во многомъ сходны; бытовые и судные обычаи, установившіеся въ незапамятную старину, распространены еще и въ настоящее время по Славянщинъ всюду; а все это вмъстъ заставляетъ предполагать, что раздъленное на различныя племена населеніе великой польско-русской равнины говорило, въровало и управлялось или одинаково, или съ небольшими мъстными особенностями.

Когда внязья русь или, какъ ихъ иначе навывають, варягоруссы, были призваны новгородцами и ихъ сосёдями для поддержанія обычнаго у нихъ порядка 1), Русью, или русскою землею, сперва назывались только тъ области, которыя ввъриди имъ у себя верховный судь и защиту отъ другихъ полукочевыхъ племенъ. Когда же эти князья взяди подъ свою власть поднъпровскія и другія славянскія области, когда и вь этихъ областяхъ установили они тоть же порядовь, который поддержали на свверв, тогда вся земля, подвластная внявьямъ, называвшимся русью, сохраняя свои областныя имена, называлась русскою вемлею, и смыслъ этого названія быль не столько тоть, что русь княжила и владіла ею, сколько тоть, что русь охраняла вь этой вемлі установившійся обычаемъ порядовъ 2). Когда же наконецъ Владимиръ Кіевскій присоединиль бъ своимь владеніямь оть Польши такъ называемые червенскіе города, то есть южныя земли до Карпатъ и до ръки Сана, а въ западу потъснилъ дяховъ за ръку Бугъ,-Русью стали называться и тв области, которыя прежде находились подъ властью ляховъ. Еслибы внявь Владимиръ овладълъ

<sup>1)</sup> Мы выражаемся объ этомъ фактё такъ, какъ товорять: "солице восходитъ; солице заходитъ", котя каждому извёстно, что это дълаетъ не солице, а земля. Были ли призваны варяги-русь дъйствительно, и откуда они пришли, это, послъ ученыхъ споровъ о варягахъ, сдълалось для насъ еще болъе темнымъ вопросомъ, нежели въ доброе карамзинское время.

<sup>2)</sup> Такъ Новгородъ съ его владеніями, посл'я перехода взъ него князей на югъ въ землю Кіевскую, оставаясь вполн'я свободнымъ въ вибор'я себ'я то одного, то другого русскаго князя, назывался т'ямъ не мен'яе русскою землею, подобно областямъ, находившимся въ несравненно большей зависимости отъ кіевскаго великаго княза и князей уд'яльныхъ.

всёмъ прострачствомъ до Вислы или даже до Одера, — все это была бы Русь, въ смысле подчиненности князъямъ, которымъ присвоено было это имя при появленіи ихъ среди северной Славищины.

Первобитныя навванія славянскихъ племенъ, подъ властію : русскихъ князей, переставали означать полную отдёльность одного племени отъ другого и начали употребляться только въ синся отличія ихъ и стности, обычая и нарічія. Сохраняя свое областное самоуправленіе, эти племена въ то же время признавали надъ собой верховный судъ русскаго князя, платили ему дань на содержание военной дружины и помогали ему въ войнъ собственными ополченіями. Сколько бы славянских племень ни вошло такимъ образомъ въ кругъ княжеской власти, или, какъ говорилось на Украинъ послъ, подъ его присудъ, — всъ они, не переставая навываться прежними именами, напримъръ: бужанами, назовшанами, куявянами, навывались бы русью или русскимъ народомъ, такъ точно, какъ, на примъръ, это произошло съ жителями правой стороны ръки Сана, которые до Владимира, такъ же гакъ и славяне, жившіе ва Саномъ, были извёстны подъ именемъ былкъ хорватовъ, а со временъ Владимира начали называться русью.

Но въ названіи Русь выразилась не одна та мысль, что табія-то области такъ или иначе принадлежали, въ такой или иной степени повиновались князьямъ русскаго рода. До прихода этихъ князей въ Кіевъ, поднъпровскія области платили дань волжскимъ Козарамъ; до похода князя Владимира на ляховъ (въ 981 году), такъ навываемые червенскіе города съ Перемышлемъ были подвластны ляхамъ; имъ же принадлежали и люблинскія земли до временъ галицкаго князя Даніила. Но эти земли не усвоили себъ названія Козаріи или Ляхіи, напротивъ, сохранили за собой русское имя и послъ того, какъ ляхи, при королъ Казимиръ Га, опять захватили ихъ подъ свою власть.

Совсемъ иное явление представляетъ имя польское. Нынешние польскіе историки не могуть даже указать, какія именно земли и съ котораго времени назывались Польшею, а старинные польскіе лътописцы смутно вспоминають о полянахь, жившихъ за Вислою, и называють ихъ то поляками, то ляхами. Русскіе люди искони знали только ляхова; о полякахъ же въ старину не было и рѣчи. Даже въ подвластныхъ польскимъ королямъ областяхъ, на примъръ въ землъ Люблинской, завислянскихъ жителей называли туземцы не иначе, какъ ляхами, а русскія летописи XIII столетія, говоря о походахъ внязей на ляховъ, подъ именемъ лядской земли разумели только области по ту сторону Вислы. Имена: Польша, Польскій край, Польскій народа, введены въ употребленіе государственными людьми позднъйшаго времени и распространены ими по объимъ сторонамъ Вислы искуственно. Эти имена были любимы панами и шляхтою, но простой народъ не дорожиль ими, а во многихъ польскихъ областяхъ и не употреблялъ ихъ — до тъхъ поръ, пока шляхта не уразумъла наконецъ, что для нея невыгодно и опасно присвоивать одной себъ имя польскаго народа. Тогда-то начала она всячески внушать простолюдинамъ, что они такіе же поляки, какъ и пом'єщики, что слава древнихъ поляковъ есть и ихъ слава, что прежній порядокъ вещей въ Польш' долженъ быть и для нихъ дорогъ, и тому подобное. Но поздно спохватились привилегированные представители польскаго имени. Даже въ наше время простой народъ, не только по сю, но и по ту сторону Вислы, не всюду приняль польское имя, и называеть поляками только шляхту да мъщанъ, а себя отличаетъ отъ нихъ областными названіями, говоря: "Мы — мазуры; мы — куявяне; мы-краковяки", и пр.

Это обстоятельство сдълается совершенно понятнымъ, когда мы вспомнимъ, какъ строилось Польское государство. Строилось оно помимо народа и въ противоположность народнымъ обычаямъ, — вовсе не такъ, какъ Русское. Въ то время, когда князъя

русь поддержали на съверъ по Днъпру и до самихъ Карпатъ порядовъ жизни, установившійся обычаемъ, — за Вислою уже рѣзко видълилось изъ народа высшее сословіе, отрознилось отъ него обычаями, позаимствованными отъ нёмцевъ, выпросило себё у королей привилегіи и, живя въ замкахъ, обижало тёхъ, которые продолжали жить селами, постаринному. Изъ этого-то гордаго сословія равиножилась впослідствін шляхта, которая только себя считала народоми (naród szlachecki), почему и имя Польскаго народа присвоила иселючительно своему сословію. Но, пока до этого дошло, притесненные и обедневшие жители сель не одинь разъ возставали противъ жителей замковъ, захватывали ихъ имущества, женились насильно на ихъ женахъ и пытались уничтовить ихъ привилегіи (совершенно, какъ дёлали впослёдствіи козаки); словомъ — народъ, обиженный привилегированными владёльцами вамковь, стремился возсоздать тоть естественный порядокъ вещей, который русскіе князья оставляли нетронутымъ въ подвластныхъ имъ областяхъ. Но паны действовали заодно съ датинскимъ духовенствомъ, которое, въ началъ польской исторіи, состояло изъ однихъ пришлыхъ нъмцевъ, и потому всячески помогало панамъ, своимъ питомпамъ, одолъть поселянъ. По смерти короля Болеслава Храбраго, досада народа на владельцевъ замковъ, на бискуповъ и всензовъ дошла до того, что народъ, возставши противъ пановъ, истребилъ всъхъ бискуповъ и ксензовъ, и возвратился къ прежней славянской въръ, уничтоженной датинцами. Только съ помощію заграничныхъ нізмцевъ и новыхъ присланныхъ ими въ Польшу бискуповъ и ксензовъ, владельцы замковъ успъли взять верхъ надъ поселянами и принудили ихъ къ латинскому церковному обряду.

Такимъ образомъ исторія земель, составившихъ впослѣдствіи Польшу, по древнимъ письменнымъ свидѣтельствамъ, не заподозрѣннымъ и польскими учеными нашего времени, надинается упорною борьбою притѣсненныхъ классовъ населена съ тъми

влассами, которые утвердили за повислянскою Славянщиною имя Польши, и побъдою надъ ними этихъ послъднихъ, съ помощію латинскаго, пришлаго изъ нъмецвихъ земель, духовенства. Нельзя не замътить, что занятіе княземъ Владимиромъ червенскихъ городовъ и вняземъ Данінломъ земли Люблинской согласовалось вполнё съ духомъ возстанія, который искони одушевляль обиженныя сильными людьми массы во владеніяхь деспотическихъ и гордыхъ представителей польскаго имени. Эти массы естественно должны были дорожить возстановленіемъ гражданской равноправности, нарушенной исконнымъ полноправствомъ пановъ, и стремиться въ тому обычному самоуправленію, которому въ русскихъ областяхъ быль большой просторъ даже и при случайномъ самовластіи ніжоторых русских князей, то есть при злоупотребленіи ввъренною имъ властью. На этомъ основани можно полагать, что имена: Русь, Русская земля, Русскій народа, первоначально принимались одинаково на всей равнинъ, которая впослъдствіи является въ исторіи въ виде двухъ государствъ, Польскаго и Русскаго, и гдё только хоть временно господствовало вёчевое, уравнивающее всв классы право, общее русскимъ областямъ, тамъ на въки народъ остался въ собственномъ мижніи русскимъ, какое бы правительство ни повелъвало имъ. Это право не было установлено пришельцами: оно получило свое начало отъ исконнаго славянского понятія о равноправности и развивалось по м'єр'є развитія или видоизм'єненія русской гражданственности. В'єчевое право въ началъ было свойственно всъмъ обитателямъ береговъ Вислы, которые, по древнъйшимъ преданіямъ о славянахъ, ничъмъ не отличались отъ обитателей береговъ Днъпра; только на берегахъ Дибира и во всей древней Руси оно было общимъ для всёхъ сословій, а въ областяхъ, составившихъ Польшу, паны присвоили самоуправленіе исплючительно своему сословію. Съ одной стороны, они постоянно старались освободить свое сословіе отъ власти вороля, а съ другой-подавляли народное самоуправленіе, которое, по старой намяти о сельскихъ громадахъ, сходахъ, конахъ и въчахъ, все еще проявлялось въ нъкоторыхъ мъстахъ. Не мудрено, что каждая область, отторгаемая древними русскими князьями отъ Польши, навсегда усвоивала своимъ жителямъ имя русскихъ. Слово русский, въ періодъ созиданія политическаго тыз Польши, въ понятіи сельскихъ общинъ, значило, можно сказать, то же, что славянский, не подвластный онъмеченнымъ, датинезованнымъ панамъ, своеобычный, народоправный.

Но любовь занятых русскими князьями областей въ имени русскому, засвидетельствованная прочностію этого имени подъ нюземнымъ владычествомъ, кръпла еще отъ одного важнаго обстоятельства, -- именно отъ того, что въ областяхъ, составившихъ Польшу, прежде римско-католическаго ученія, или датинства, было проповъдано греческое въроученіе, или такъ навываемый славанскій обрядъ. Свёдёнія объ этомъ событів можно найти въ сочинении безпристрастнаго польскаго ученаго, Алежандра Мацъевскаго, подъ заглавіемъ: "Pamiętniki o Dziejach, Piśmiennictwie i Prawodawstwie Słowian", изъ котораго извлеченіе, подъ заглавіемъ: "Исторія первобытной Христіанской Церкви у Ставянъ", издано порусски Евецкимъ, въ 1840 году, въ Варшавъ. Кто бы захотыть еще ближе узнать, при какихъ обстоятельствахъ распространялось греческое в роучение вм вств съ славянскимъ богослужениемъ по берегамъ Вислы, и какъ датинство искони было враждебно обряду славянскому, тому укажемъ на монографію г. Јавровскаго, подъ заглавіемъ: "Кириллъ и Мееодій", написанную по древнимъ источникамъ и изданную въ Харьковъ, въ 1863 году. Но, кром' исторических воспоминаній о пропов' даніи гречесваго въроученія последователями Кирилла и Менодія, остались въ Польштв и видимые знаки того, что славянскій обрядъ существоваль вдёсь раньше латинскаго, и что христіянство пришло въ Польшу сперва въ видъ славянскаго грековосточнаго обряда, а потомъ уже — въ видъ латинства. Еще въ 1491 году печатались въ Краковъ русско-славянскія книги, а около Опатова за Вислою жили люди, исповъдывавшіе грековосточную въру. Въ Румянцевскомъ Музев, въ Москвв, хранится рукописное Евангеліе XV столетія, съ современною надписью казимирскаго мещанина Ивана Шапника Леонтьевича, пожертвовавшаго это Евангеліе въ церковь Св. Духа (нын' костель Св. Духа) "въ Казим' рж в на Висл'в". Въ 20-хъ годахъ XVII столътія, на стынахъ костеловъ Краковской епархіи были видны образа греческой живописи съ славянскими надписями надъ каждымъ образомъ. Въ то время между латинцами и грекоруссами шель книжный спорь о древности обрядовъ той и другой церкви, и защитники "древняго русскаго благочестія", между прочимъ, указывали латинцамъ на эти остатки первобытной въры въ Иольшъ. Въ рукописномъ сочиненіи Захаріи Копыстенскаго, 1620 года (автографъ), подъ заглавіемъ: "Оборона Въры Церкви Всходней и Патріарховъ", хранящемся въ варшавской библіотек' графовъ Красинскихъ, на стр. 381 читаемъ: "Въ діоцезіи епископства Краковскаго по некоторымъ костеламъ найдуются малеванья грецкимъ обычаемъ и кшталтомъ, въ написами славенскимъ языкомъ надъ кождымъ образомъ". Возраженія на эти указанія (сколько намъ изв'єстна современная квигъ Копыстенскаго религіозная полемика) нигдъ не сдълано, а только исчезла на костелахъ улика въ томъ, что латинство въ Польш'в, такъ же, какъ и въ Литв'в, утвердилось путемъ захвата. Наконецъ, и въ наше еще время, въ ризницъ Ченстховскаго монастыря находится образъ благословляющаго спасителя, писанный византійскимъ стилемъ, съ надписью евангельскихъ словъ пославянски.

Когда мы вспомнимъ, что, по смерти Болеслава Храбраго, простонародье избило навязанныхъ ему аристократією бискуповъ и ксензовъ, и когда сообразимъ, что никогда не было подобнаго факта въ исторіи распространенія славянскаго обряда, то сдъластся понятнымъ, какимъ чудомъ русскіе князья, отнимая у ля-

ловь берега Сана и земли, близкія къ Вислів, на вівки утверждали иежду тувемцами русское имя. Цри народоправной системъ ихъ господства и при славянскомъ характеръ русскаго богослуженія, завоеваніе было туть нівкотораго рода освобожденіемь, или возвращеніемъ народа къ тому порядку вещей, который быль нарушаемъ олатиненными панами, и который у древнихъ русскихъ нявей оставался основою созидаемой ими гражданственности. Кіевскому Владимиру представлялась полная возможность превратить всю Польшу въ Русь, какъ превратиль онъ въ Русь Чержескую землю, населенную бёлыми хорватами. Для этого стоило ему только поддержать угнетенныхъ противъ угнетателей; а въ Польшъ народъ никогда не переставалъ чувствовать, что онъ миженъ во всёхъ своихъ правахъ панами, и всегда былъ готовъ юзставать противъ шляхты. Порядокъ, устроенный шляхтою въ Польше, темъ только и держался, что народъ быль убогъ и придавленъ, а шляхта всегда была вооружена и держала на жалованьв ивмецкія роты. Этоть порядокь быль дотого непрочень, что, когда бывало шляхетское войско начнеть после похода требовать жалованье и, не получивь его, грабить королевскія, духовныя и панскія имінія, — государственные люди терали голову и предскавывали на сеймахъ разрушение Польши. Но особенно сильно поволебался созданный панами строй жизни въ половинъ ХУП стольтія, когда Украина Польского государства, поднялась противъ шляхты, подъ предводительствомъ Хмельницкаго. Отъ дибировскихъ Пороговъ до Вислы все простонародье возстало противъ господствующаго сословія и начало действовать заодно съ козаками Хмельницкаго. Тогдашній сенаторъ Станиславъ Радзивиль, въ своемъ дневникъ, разсказываеть, что и въ самой Варшавѣ чернь (NB. уже вполнѣ католическая) готовилась подняться противъ шляхты поковацки, и говоритъ, что еслибы хоть одинъ возацей полкъ появился въ то время на берегахъ Вислы, то всѣ вельможные паны побъжали бы изъ Варшавы опрометью. Мулрено ли же было Владимиру въ Х-мъ вък расширить географическіе предёлы русскаго имени въ привислянскихъ областяхъ, воторыя, по языку и обычаямь жителей, были еще очень близви съ областями дивпровскими? Что въ этихъ областяхъ панская власть во времена Кіевскаго Владимира держалась весьма ненадежно. — видно изъ избіенія бискуповъ и ксензовъ, спустя нізсколько десятковъ лътъ по смерти Владимира. Польскіе писатели дають этому событію такой видь, что это быль бунть язычниковь противъ христіянства. Но мы знаемъ, во первыхъ, что у старыхъ : польскихъ лътописцевъ язычниками назывались всъ не-латинцы, а во вторыхъ, что прежде датинства здёсь быль распространенъ 🚦 славянскій обрядъ. Поэтому война противъ пановъ могла быть предпринята народомъ не за одни притесненія въ судныхъ правахъ и въ имуществъ, но и за въру, которая въ однъхъ мъстностяхъ была введена здёсь проповёдниками славянского обряда, въ другихъ же оставалась еще въ первобытномъ своемъ видъ,-въ томъ видъ, въ какомъ Кіевскій Владимиръ нашолъ славянское язычество на берегахъ Дивпра.

Какъ бы то ни было, но шляхетская Польша должна была, во все время своего существованія, поддерживать себя тіми же способами, какими она первоначально устроилась. Въ ея исторін, отъ начала до конца, идеть борьба панства съ началомъ равноправности, которой домогались отъ пановъ — сперва весь низшій слой польскаго гражданскаго общества, потомъ мелкая польская шляхта, а наконецъ украинскіе козаки, — не говоря уже о томъ, что, по современному пониманію жизни, стоитъ гораздо ниже, — о ея посягательствахъ на русскую народность путемъ превращенія Руси въ Польшу посредствомъ уніи и католичества. Чёмъ начала шляхетская Польша свое существованіе, тёмъ и кончила: до послідняго времени не подёлилась вельможная шляхта правомъ поземельной собственности, равноправностію на судів и личною свободою съ тёми, которые въ началів были одинаковыми

съ нею гражданами, и до сихъ поръ готова утверждать, что всё возстанія козаковъ были простымъ разбоемъ. Но сила вещей, вразумляющая такъ или иначе всёхъ деспотовъ и историческихъ нахаловъ, привела къ тому, что права всего народа уравнены навонецъ въ раскроенной на трое Польшё, на перекоръ закоренёлой шихетчинё, какое бы значеніе ни придавали историки столётней борьбё козачества съ польско-русскою шляхтою. Начатое, невёдомо намъ, по какимъ видамъ, русскимъ княземъ Владимиромъ докончено русскимъ императоромъ Александромъ, въ видахъ исной для каждаго идеи экономическаго, а слёдовательно и нравственнаго, преуспёзнія страны.

# введение.

Развитіе сельскаго хозяйства въ старой Польшѣ.— Стѣсненіе рабочаго класса. — Колонизація пустынныхъ мѣстностей. — Движеніе колонизація къ Днѣпру, Бугу, Днѣстру.— Плодородіе новозаселенныхъ земель.— Крупные землевладѣльцы.

Когда юго-западная Русь вошла въ составъ польско-литовской политической системы, она представляла безпорядочное собраніе пустошей, оставшихся посл'в татарскаго погрома ея защитниковъ и посл'в татарскаго господства надъ остатками ея населенія. Задача дъйствительнаго владънія и пользованія малолюдными, или вовсе безлюдными, землями, естественно, была и задачею сплошного заселенія этихъ земель. Но общаго плана колонизаціи окраинъ государства Польша тогда еще не имъла. Онъ образовался въ шляхетской средъ мало-помалу, подъ вліяніемъ частныхъ интересовъ отдъльныхъ домовъ и ихъ приверженцевъ.

Уступивъ крестоносцамъ Поморье, Польша заперла-было себъ выходъ водянымъ путемъ въ западную Европу. Только во второй половинъ XV въка удалось ей наконецъ подчинить себъ крестоносцевъ и открыть свободный доступъ водою въ Балтійское море. Съ этого собственно времени начинается то движеніе въ экономическомъ ея развитіи, которое дало полякамъ возможность владъть пустынными окраинами государства въ качествъ хозяевъ, а не такъ, какъ владъли ими татары и ихъ баскаки. Промышленная дъятельность всей равнины Вислы быстро оживиласъ.

Панскія имінія, пользовавшіяся привилегіями, стали приносить неслыханные до тёхъ поръ доходы. Громадныя состоянія выростали въ короткое время; малыя хозяйства превращались въ обширныя, а накопленіе богатствъ способствовало распространенію въ панскомъ обществъ образованности. Это общество, въ силу своихъ наследственныхъ понятій, смотрело на городскую торговлю съ пренебреженіемъ, и только изъ земли считало для себя неунизительнымъ извлекать доходы. Превосходство богатства. образованности, политическихъ правъ — все было обращено на увеличение производительности панскихъ имфній. Съ ущербомъ для промышленности городской, стало въ Польшв пропрватать сельское хозяйство. Изъ отдаленныхъ странъ Европы — Франціи, Фландріи, Англіи, Шотландіи, Ирландіи, Швеціи, Норвегіи, Даніи и Германіи — въ Данцигскій и другіе порты приходило по пяти тысячь кораблей ва хлібомь, деревомь для постройки судовь, поташемъ, льномъ, пенькою, шерстью, шкурами, воскомъ. Десятки тысячь воловь и многочисленные табуны лошадей отправлялись ежегодно въ Германію, Богемію, Моравію. Одного хабба отпускалось за границу каждый годъ на 9 милліоновъ талеровъ. И все это производилось большими хозяйствами, которыя еще въ XV въкъ начали быстро выростать на счеть малыхъ.

На изготовленіе такой массы продуктовъ требовалось множество рукъ, а между тъмъ чисто свободныхъ работниковъ, заинтересованныхъ выгодами сельской жизни, не соотвътствовало
страсти къ земледълію, овладъвшей богатыми и просвъщенными
панами. Поэтому въ законодательныхъ шляхетскихъ собраніяхъ
изыскивались мъры, стъснявшія рабочій классъ общества въ пользу землевладъльцевъ. Мало-помалу чиншевая система хозяйства
уступила мъсто системъ панщины, и положеніе земледъльческаго
населенія вообще ухудшилось до такой степени, что уже въ половинъ XVI въка польскіе писатели начали предостерегать общество о грозившей ему отсюда опасности. Съ одной стороны, лег-

юсть пріобретенія малыхь именій богалыми помещивами, съ друюй, все большее и большее дробление наслёдственных в земель въ рубахъ мелконом встной шляхты — увеличивали классъ привидегированныхъ, но необразованныхъ дюдей, именно такъ-называемую вагоновую шляхту, которая, вмёсто того, чтобы составлять на сеймахъ противовёсь магнатамъ, дёлалась безсознательнымъ орудемъ ихъ частной и общей политики. Что насается до простоминовъ, то они еще въ концѣ XIV въка начали по закону терять право свободнаго перехода съ мъста на мъсто; потомъ нть запрещено во время жнивъ отправляться за границу, а навонецъ, не позволялось ходить на заработки даже въ польскіе прода. Сабдствіемъ этихъ мёръ было об'ёднічніе престыянъ и повсемъстное бъгство ихъ изъ панскихъ имъній. Колонизаторы пустынных в мёстностей пользовались таким положеніем вещей и переманивали въ себъ рабочій влассь объщаніемъ льготь, а еть строгости закона защищались политическимъ своимъ значенімъ и надворными дружинами. Такимъ образомъ общественный строй Польскаго государства подчинился силё сравнительно неиогихъ лицъ, и начался порядокъ вещей, основанный на такъназываемомъ въ польской исторіи можновладстві (вельможестві).

Всё эти явленія общественной польской живни повторялись, въ своей последовательности, на польской Руси, которая окаймила коренную Польшу съ юго-востока. По мёрё того, какъвоинственная часть польскаго общества успевала въ преследованія татаръ, потомковъ первоначальныхъ опустошителей Руси и Польши, она открывала просторъ для польской цивилизаціи, со всёми ея достоинствами и недостатками. На пространстве отъ-Карпатъ до реки Нарева прибывали новоустроенные поветы и воеводства. Вскоре по основаніи въ Галиціи Русскаго воеводства въ 1462 году появилось воеводство Белзское, въ восточной части того же края. Тогда же населеніе русскаго берега Вислы у Сандомира увеличилось до такой степени, что надобно было, около 1471 года, валожить тамъ новое воеводство, Люблинское. Опустя немного времени, въ землъ исчезнувшихъ ятвяговъ по- ввилось воеводство Подляское. Въ 1563 году, "по причинъ сгущенія рыцарской людности" въ землъ Галицкой, признано было внужнымъ установить въ Галичъ другой сеймикъ для Русскаго воеводства, а черезъ четыре года, по той же самой причинъ, въ вемла оконечность Волыни получила отдъльное устройство, подъ названіемъ воеводства Брацлавскаго.

Страхъ татарскихъ набъговъ сгущалъ хутора и села сперва 🐧 у такихъ мъстъ, которыя представляли больше защиты и убъжища во время внезапной опасности. По этой причинъ прежде всего делались людными окрестности укрепленныхъ городовъ, каковы были: Баръ, Брацлавъ, Винница, Кіевъ. Но потомъ всего больше начала привлекать къ себъ богатая травами черновемная мъстность, лежавшая широкою пустынею ниже Канева и Бълой-., Церкви, отъ Сулы и Дибира до Буга и далеко еще за Бугъ, мъстность, которую успъли отстоять противъ половцевъ древніе русичи, и которую теперь потомкамъ ихъ приходилось отстаивать противъ татаръ. Сюда спешили изъ глубины внутреннихъ областей предпримчивые люди искать новаго счастыя. Знатные паны выпрашивали себъ здъсь у короля общирныя украинскія староства; медкая шляхта добивалась должностей второстепеннаго, "не-городового", старосты, управляющаго, подъ именемъ дозорцы, кородевскимъ имъніемъ, безъ права суда и расправы; простолюдиновъ манила льгота отъ всякихъ платежей и повинностей, которую основатели новыхъ "осадъ" давали поселенцамъ на много льть впередь. Плодородіе земли украинской вознаграждало труды каждаго. Молва прославила эту землю, какъ обътованную, а современные польскіе публицисты печатали, для распространенія между сеймующими панами, брошюры о томъ, какъ слъдовало бы распорядиться этимъ враемъ, для извлеченія изъ него наибольшихъ выгодъ. Одни советовали завести на левой стороне

Днѣпра рыцарскую школу, для которой образцомъ предполагалось избрать нѣмецкихъ крестоносцевъ; другіе находили удобнымъ раздѣлить всю порожнюю землю на Украинѣ между убогою шляхтою, и пророчили, что этимъ способомъ здѣсь образуется новая Рѣчь-Посполитая, такъ какъ порожней земли считалось тогда въ Украинѣ больше, нежели вся Великая и Малая
Польша, взятыя вмѣстѣ. "Дивное дѣло", толковали паны на сеймахъ, "что лузитанцы и голландцы овладѣли антиподами и Новымъ Свѣтомъ, а мы до сихъ поръ не въ состояніи совершенно
заселить такого близкаго и плодоноснаго края, который такъ
легко намъ занять! Мы знаемъ этотъ край меньше, нежели голландцы Индію" 1).

Въ самомъ дълъ, не только польскимъ государственнымъ людямъ, но и московскимъ думнымъ дъякамъ не было тогда извъстно, гдъ оканчивается земля одного государства, и гдъ начинается — другого. Поляки сознавались, что украинскія пустыни "еще не присоединены къ ихъ государству опредъленными границами и не составляють ничьей собственности"; а царь Өеодорь, въ 1592 году, называль "своимъ путивльскимъ рубежемъ" берега ръки Сулы, гдъ князь Вишневецкій заложиль тогда, на старомъ пепелищъ, городъ Лубны, уничтоженный нъкогда татарскимъ нашествіемъ. Когда мысль о заселеніи украинскихъ "пустынь" начала занимать умы знатныхь пановъ, нивто не умълъ опредълить границъ, до которыхъ эти пустыни простирались, и даже самое положение жалованных панамъ земель обозначалось въ автахъ весьма неясно. Въ 1590 году, внязю Александру Вишневецкому, черкасскому старость, пожалована ,,пустыня рыки Сулы за Черкасами". Въ следующемъ году, князь Николай Рожинскій получиль во владініе "пустыню урочища нады ріжами

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 1) Весьма рѣдкая брошюра: "О nowych Osadach i Słobodach ukrainnych Zdanie i Rozsądek", безъ означенія года и имени автора. По печати и правописанію, относится въ концу XVI вѣда.

Сквирою, Раставицею, Упавою, Ольшанкою и Каменицею". Сеймовымъ постановленіемъ 1609 года, Валентію-Александру Калиновскому отдана "изв'єстная пустыня Умань, во всемъ объемъ своихъ урочищъ".

Мысль, положенная въ основаніе такихъ, можно сказать, сантастическихъ пожадованій, выражена въ сеймовомъ постановаленіи 1590 года, которое, отъ имени короля, гласитъ слёдую пее: "Государственныя сословія обратили наше внимаміе на то обстоятельство, что ни государство, ни частныя дица не извленкаютъ никавихъ доходовъ изъ общирныхъ лежащихъ впустѣ нашихъ владѣній на украинскомъ пограничът за Бѣлою-Церковью. Дабы тамошнія земли не оставались пустыми и приносили какуюнибудь пользу, мы, на основаніи предоставленнаго намъ встыми сословіями права, будемъ раздавать эти пустыни, по нашему усмотрѣнію, въ вѣчное владѣніе лицамъ шляхетскаго происхожденія за ихъ заслуги передъ нами и Рѣчью-Посполитою".

Легко вообразить, какъ послъ этого заслуженные и незаслуженные люди принялись добиваться въ Украинъ—или поживненныхъ владъній въ королевскихъ имъніяхъ, или урочищъ для заложенія наслъдственныхъ волостей, или арендъ въ новыхъ староствахъ.

Заводя новыя и новыя осады, паны нуждались въ рабочемъ народъ, и привлекали его къ себъ разными заманчивыми средствами. На ярмаркахъ, въ корчмахъ и въ другихъ многолюдныхъ сборищахъ, панскіе агентн объявляли, что въ такомъ-то мъстъ основана слобода, и что, кто вахочетъ въ ней поселиться, тотъ на столько-то дътъ будетъ свободенъ отъ всякихъ податей и повинностей въ польку землевладъльца. Соперничая одинъ съ другимъ въ предоставленіи новымъ поселенцамъ льготъ, паны доводили льготное время до двадцати, иногда до тридцати лътъ. Чтобы судить, до какой степени такая льгота была заманчива, налобно вспомнить, что въ глубинъ королевства только въ ХІН въ

в после татарскаго нашествія, зазывались поселенцы съ обеманіемъ 30-літней воли, да и то въ літсахъ; на заросляхъ обещалось только 12 леть воли, а на поляхь 8. По истечении лютнаго срока, поселяне обязывались платить извёстныя подати и отбывать ифкоторыя повинности; но о панщинъ на Украпнь не было рычи. Кромы того, заохочивали народь къ заселеню новыхъ мёсть надеждою избёжать отвётственности за проступки, сдъданные въ другихъ мъстахъ; а нъкоторые прямо объщали ващищать своихъ поселянь отъ преследованія закона, кавовы бы ни были ихъ преступленія. Не только люди темные, но и такіе, какъ Янъ Замойскій, не считали для себя унизительнымъ прибъгать къ этому способу для заселенія своихъ украинскихъ владеній. Въ одномъ изъ современныхъ списковъ "экзорбитацій, сділанных Яномъ Замойскимъ", 36-ою экзорбитацією пом'єщено то, что онъ, зазывая къ себ'є на слободы народь по мёстечкамь, "населяль свои имёнія бёглецами и гультаями съ неслыханными вольностями. Даже такимъ негодяямъ, которые убивали отца, мать, родного брата или пана, даваль онъ у себя безопасное пристанище, лишь бы сдълать свои села многодюдными, не позводяя никому преследовать этихъ преступниковъ законами" 1).

Здёсь надо вспомнить, что сельское хозяйство въ Польшё, въ концу XVI вёка, окончательно перешло изъ мелкопомёстнаго въ великопомёстное, что система чиниевого дохода съ имёній окончательно замёнилась тамъ панщиною, и что, вслёдствіе принужденій въ работё со стороны владёльцевъ и ихъ прикащи-

<sup>1)</sup> Въ этомъ и другихъ мъстахъ авторъ заимствовалъ свъдънія о колонизаціи польской Руси изъ неоконченнаго сочиненія покойнаго Шайнохи: "Dwa Lata Dziejów naszych", которое гръшить игнорированіемъ русскаго элемента въ экономическомъ и соціальномъ движеніи на древней русской территоріи въ XVI и XVII въкъ, но къ статистическимъ и топографическимъ даннымъ относится съ надлежащимъ вниманіемъ.

ковъ, усилились, болъе нежели когда-либо, побъти крестьянъ отъ помъщиковъ. Что касается до Литвы, то Герберштейнъ говоритъ, что тамъ народъ, со временъ Витовта, находился въ полномъ распоряженіи панскихъ урядниковъ и доведенъ до крайней бъдности; а Михалонъ Литвинъ, въ сочиненіи, писанномъ для Сигизмунда-Августа, сравниваетъ порабощеніе литовскихъ простолюдиновъ съ татарскою неволею, и упрекаетъ пановъ литовскихъ въ томъ, что они своихъ людей мучатъ, уродуютъ и убиваютъ безъ суда. Всъ эти обстоятельства содъйствовали движенію народонаселенія отъ береговъ Вислы и Нъмана въ юговосточныя пустыни, которыя, подъ конецъ XVI въка, сдълались болъе или менъе безопасными, благодаря воинственности пограничныхъ жителей.

Такимъ образомъ колонизаторы пространствъ, лежащихъ между Сулой, Дивиромъ и Дивстромъ, не имвли недостатка въ поселеніяхъ. Слухи о плодородіи украинской почвы привлекали сюда хозяевъ, которые умъли извлекать больше доходы даже изъ песчаныхъ равнинъ недавно заселеннаго Подлясья. Здёсь они находили неисчерпаемый источникъ обогащения. То, что писано современниками объ этой земль, "текущей молокомъ и медомъ", не должно быть принимаемо нами въ буквальномъ смыслъ: славянинъ XVI и XVII въка, да еще притомъ и польскій шляхтичь, не способенъ быль восхищаться въ мёру; но самый восторгъ, съ которымъ передавались изъ устъ въ уста слухи о плодородіи Украины, показываеть, что эта страна была плодородна въ поражающей степени. Тогдашній экономисть, если можно такъ выразиться о писатель первой половины XVII выка, Опалинскій, говорить, что всякое зерно, брошенное въ землю, взрыхленную деревянною сохою, давало урожай баснословный. Другой писатель въ томъ же родъ, Ржончинскій, приводить одинь случай, что изъ посвва 50 корцевъ собрано жита 1500 копъ. Травы были такъ Высоки, что огромные волы скрывались въ нихъ почти по самые

рога; а шлугъ, оставленный на полъ, въ нъсколько дней потривался густою растительностью. По свидетельству того же писателя, плодородіе земли, душистость злаковь и обиліе цвьтовъ до такой степени благопріятствують въ Украинъ пчеловодству, что ичолы водятся не только въ лъсахъ и деревьяхъ, берегамъ рѣкъ и даже просто въ землъ; что тамъ поселяне истребляють скитающіеся рои пчоль для защиты оть них роевь осъдныхь, и что образовавшіяся случайно въ вемв ямы часто бывають наполнены медомъ, такъ что огромные ждевди, допавшись до него, околевають оть обжорства. Въ окрестностяхъ Подольскаго Каменца Ржончинскій зналъ пасічника, у ютораго 12 ульевъ дали въ одно лето 100 роевъ, изъ нихъ 40 было сохранено, а остальные побиты, ради меду; а Опалинскій, говоря объ обиліи пасівъ въ Червоной Руси, упоминаеть объ одномъ землевладёльцё, который собираль ежегодно по тысячё бочекъ медовой десятины. Подобнымъ образомъ, по словамъ Опаинскаго, одинъ изъ крупныхъ украинскихъ землевладёльцевъ собрадъ за одинъ разъ 10 тысячъ воловъ въ видъ десятины со стадъ; а когда семилътній сборъ поволовщины замъненъ быль скегоднымъ, ему каждый годъ приходилось по тысячв воловъ съ его имвній.

Польскіе паны, видя богатства своихъ украинскихъ собратій въ короткое время удвоенными, утроенными, удесятеренными, принядись работать надъ колонизацією пустынь съ какой-то ликорадочной поспішностію. Чімть больше было опасности со стороны татарскихъ наб'єговъ, тімть большею настойчивостью отличались и сами колонизаторы, и привлеченные ими поселяне. Съ своей стороны татары, направляемые турками, противодійствовали заселенію степныхъ мість, черезъ которыя они привыкли прозодить внутрь края безъ всякой задержки. Наб'єги ихъ сділались чаще и опустошительніе. За каждымъ разомъ уводили они въ неволю тысячи новыхъ поселенцевъ. Но на місто исчезнувшихъ

жителей, на пепелищахъ ихъ осадъ, являлись новые выходцы изъ внутреннихъ областей, и этакъ одно и то же село возобновлялесь по нъскольку разъ. Движеніе извнутри государства къ украинскимъ пустынямъ было такъ велико, что, по словамъ одного изъ современныхъ наблюдателей, "многолюдныя нъкогда земли, мъстечка и села серединныхъ областей совствъ дълались пусты, а необитаемыя прежде пространства украинныя наполнялись жителями, къ неисчислимому вреду ихъ прежнихъ помъщиковъ".

Начало XVII-го въка было временемъ, когда экономическое богатство внутреннихъ польскихъ провинцій, достигнувъ размъровъ, никогда уже не повторявшихся, начало клониться къ упадку 1). Объднъніе врестьянъ уменьшило производительность городской промышленности, а упадокъ городовъ отразился на внутренней торговав. Богатые люди получали необходимыя для нихт. ивдёлія отъ иноземныхъ купцовъ, которыхъ множество сновало по всей Польше, а местныя произведенія отправлялись за границу въ сыромъ видъ. Ремесленные цехи, которыхъ прежде насчитывалось до двадцати и болбе во многихъ городахъ, исчезали съ важдымъ годомъ; городскія удицы пустёли; каменныя зданія чаще и чаще превращались въ развалины; городскіе ремесленники, такъ же какъ и сельскіе хліборобы, оставляли старую Польшу и стремились на ея окраины. Приливъ жителей въ новыхъ поселеніяхъ, не смотря на татарскіе наб'яги, быль такъ ощутителенъ, что вокругъ нъкоторыхъ укръщенныхъ мъстечекъ ежегодно прибывало по семи новыхъ селъ; а одинъ землемъръ, именно инженеръ Бопланъ, могъ въ короткое время заложить въ имвніяхъ короннаго гетмана Конециольскаго 50 большихъ

<sup>1)</sup> Во времена Кромера, изъ Польши вывозплось за границу до 100.000 лаштовъ клѣба; въ послъдующія времена, до конца XVIII стольтія, никогда не выпозилось больше 50.000 лаштовъ. Поляки ближайшаго къ нашему времени приписывали этотъ упадокъ, главнымъ образомъ, ограниченію монархической власти въ пользу шляхты.

B-:5

ŗ.

Ñ.

Ci

Ą.

слободъ, изъ которыхъ, во время его 17-лътняго пребыванія въ польской службъ, образовалось до 1.000 селъ. Читатель благоволить скинуть нъсколько процентовъ съ показанія француза, любившаго эфекты; но тъмъ не менъе слъдуетъ согласиться, что населеніе Украины росло съ быстротой почти невъроятною. "Лишь только увидъли богатъйшіе магнаты", говоритъ современный лътописецъ, русинъ Пясецкій, (а онъ отличался правдолюбіемъ), "что Украина будетъ защищена, — немедленно вывели туда безчисленныя колоніи и устроили въ удобнъйшихъ мъстахъ укръпленія. Прежде за Кіевомъ, Баромъ и Брацлавомъ лежали пустыни, въ которыхъ водились одни дикіе звъри; въ короткое время онъ наполнились многолюдными селами и городами".

Но въ эти города и села, подъ приманкою льготныхъ лѣтъ и прославленной украинской вольности, вносился тоть же духъ вельможества, который въ глубинъ государства, подъ конецъ XVI-го выка, соединиль почти всё свободныя солтыства въ рукахъ крупныхъ вемлевладъльцевъ, а мелкія шляхетскія имънія обремениль разорительными повинностями. Напрасно на сеймахъ ноявлялись брошюры о раздёленіи украинских пустынь на малыя хозяйства. Государственный порядокъ, или лучте сказать безпорядокъ, Ръчи-Посполитой привель къ тому, что здъсь, вмъсто дробныхъ участвовъ, образовались такъ-называемыя волости, то есть огромныя панскія им'єнія, заключавшія въ себ'є по н'ескольку "ключей", или по нъскольку десятковъ селъ и мъстечекъ. И такихъ водостей у каждаго украинскаго магната было по нескольку. Кроме того, многіе изъ нихъ владёли тремя, четырьмя, пятью и боле староствами, съ которыхъ, подъ разными предлогами, платили въ королевскую казну весьма немного, а часто и совствить ничего не платили. Таковъ именно быль, въ числе прочихъ, князь Константинъ Острожскій, который, владізя четырьмя общирными староствами, на сеймъ 1575 года выпрашиваль денегь на починку

кіевскаго замка, къ соблазну пановъ, сравнительно небогатыхъ Кром'в старостинскихъ городовъ и селъ, кром'в другихъ им'вн князей Острожскихъ, въ одномъ майоратъ, принадлежавшемъ эт му дому, считалось 80 городовь и мъстечекъ, и 2.760 сел По смерти князя Януша Острожскаго въ 1620 году, овазало у него въ наличности 600.000 червонцевъ, 400.000 битыхъ т деровъ, на 29 милліоновъ влотыхъ разной монеты и 30 боче доманнаго серебра; сверхъ того, 50 цуговъ, 700 верховыхъ до шадей, 4.000 вобылиць, безчисленное множество рогатаго ског и овецъ. Такъ какъ Янушъ Острожскій умеръ бездітнымъ, з его майорать наслёдоваль князь Владиславь Доминикъ Засла: скій, и безъ того чрезвычайно богатый. Теперь его владінія о нимали такія громадныя пространства, что впоследствіи половив народа, сражавшагося подъ знаменами Богдана Хмедьницкаг считалась его подданными. Наследники пресекшагося тогда в рода внязей Збаражскихъ, внязья Вишневецкіе, владёли на одно лъвой сторонъ Днъпра десятками городовъ и мъстечекъ съ ті сячью сель, а принадлежавшія имь съ правой стороны имьн тянулись широкою полосою отъ Дивира черезъ воеводства Кіе ское, Волынское, Русское и Сендомирское<sup>2</sup>). На побережьяхъ ни:

<sup>1)</sup> Въ 1597 году король Сигизмундъ III требоваль отъ него со всёхъ € земель подымнаго, котораго онъ не платиль со времени присоединенія Воль скаго воеводства къ коронѣ и котораго накопилось за нимъ 4.000 копъ лит скихъ грошей (Рукоп. Императорской Публ. Библіот., отдёлъ польскій, № 2: fol. IV).

<sup>2)</sup> По инвентарю, сохранившемуся между рукописями последняго изъ Вишя вецких (ум. 1743 г.), Михаила-Сервація Вишневецкаго, въ Черноостровской бліотекъ, Іеремія Вишневецкій владъль слёдующими городами и селати въ Украил Лубны, въ нихъ хозяевъ 2.646, мельничнихъ колесъ 40; Хойоїъ — 1.297 — Горошинъ—107—11; Лукомль—524; Оржица—91; Буромль—158—6; Еремі ка—327; Жовнинъ—312—9; Чигиринъ-Дуброва—137—6; Пырятинъ—1.749— Бълошапки—374—3: Держикрай—318; Золотоноша—273—13; Песчана—360—Домонтовъ—243—5; Прилука—366—36; Полтава—812—11; Монастыркие 939—12; Галка—824—6; Журавка—474—16; Городия—312—12; Гмировъз 185—2; Ичня—1.494—3; Иваня—336—3; Голінка—304—2; Красне—995—Лиюве—381—9; Крапивна—184; Самборъ—198; Глинскъ—1.264—16; Варва-

няго Днѣстра живописнѣйшими и илодороднѣйшими пространствами, какія гдѣ-либо принадлежали Польшѣ, владѣли почти исключительно Потоцкіе и Конецпольскіе. Эти послѣдніе захва-

2,037 — 21; Переволочня — 426 — 10; Соквринці—128—12; Срібне—1.830—11; Пернохи—944—9; Снятынка—436—14; Воронки—145—1: Мнока—285—3; Курика—346—24; Лохвиця—3.325—35; Піски—349—6; Сенча—1.403—31; Коншно и Ручниці—1.194—9; Гмутечъ—446—8; Серкіевка и Робипівка—214; Парівъ-Бродъ—104—2; Липова-Долина—150—2; Райгородъ—137; Опанасовка—17; Талалаівка—60; Ромны—6.000; Мошны—1.400; Корибутовъ—600; Кулигоромме—80. Всего хозяевъ 39.610, мельничныхъ колесъ 423. Каждый взъ этихъ 103левъ, для увольненія отъ панщини, давалъ по 5 талеровъ; мельники платили 0тъ колеса по 2 черв. Кромѣ того пану принадлежалъ доходъ съ шинковъ и 114,512 ем были ему фольварки.

Искаженныя въ рукописи или въ печати названія городовъ и сель возстановжен мною по картъ, но сомнительныя оставлены безъ перемъны.

Вь той же рукописи Михаила - Сервація Вишневецкаго означены слідующія цили Вишневецкихь въ посліднее ихъ время.

#### 1) Старый Вишнёвець и 16 сель.

Квачівка, Окнины - Великі, Окнины-Малі, Горынка, Кушлинъ, Подгайчики, Янкіщі, Кодзаівка, Вербиця, Маніївъ, Котюжинці, Хведькове. Чайчинці, Гришкове, Кравчики, Раковець.

#### 2) Новый Вишнёвець и 23 села.

103н, Бодаки, Коханівка, Гнідова, Вербовиці, Шепелівка, Лопушна, Пахина, Коннячівка, Голубиці, Білка, Битечка, Раковець, Раковець - другий, Мишківці, Полянь, Кунаківці, Бутынь, Млиновці, Баготы, Дзвінячь, Залісье.

## 3) Черный - Островъ

Гружовиця, Марти нівка, Війтовці, Педосы, Захарівці, Осташки.

#### 4) Чехівці и 30 сель.

Соболівка, Тнилиця, Мялова, Кослючки-Малі, Гнилиця-Вища, Голотки, Кошіки-Великі, Москатівка, Ваджулів, Білозірка - Вища, Білозірка-Нижча, Янківці, Шибенна, Щаснівка, Пальчинці, Почапинці, Иваньківці, Гавратинъ, Гельченці, Медешівка; Колісець, Гавриловка, Свинна, Собківці, Якимовці, Смойлівка, Ловківці, Купіль, Голатки-підъ-Купелемъ, Махівці або Чорнява.

## 5) Даниловщина и 12 селъ.

Снерівка, Передимирка, Бурсаківці, Нападівка, Гнилорудка, Бадка, Заглотці, Куловці-Великі, Сінявці, Жуковці, Ондріївка, Борщіївка.

## 6) Комарно и 22 села.

Хюпы, Германъ, Бучки, Татаринівъ, Андріянівъ, Лувчиці-Цервовні, Лувчиці-Іолыі, Свинюша, Чумівці, Порічи, Буні, Зарковичи, Якимчиці, Клицко, Коло-Муть, Брежець, Подвисоке, Новосілка, Саско, Ромны, Поверховъ, Личовка. тили въ свои руки столько староствъ и вотчинныхъ имѣній, что, путешествуя изъ своего родного гнѣзда, Конециоля, въ воеводствъ Сърадзскомъ, въ недавно основанное Нове-Конециоле, на степяхъ прибугской Украины, они могли, отъ конца до конца

Любешівъ, Уриничі, Берчиці, Червище, Ляхвиці, Пнівка, Вулька-Любешівська, Залізниця, Деревокъ, Горки, Быховъ, Одрыжинъ, Вулька-Одрыжинська, Лубяшъ, Старый-Дольскъ, Шлепанъ, Хоцішъ, Боляндичі.

8) Кароминъ и 4 села.

Пісочна, Хведоры, Косляковичі, Пинковичі.

Названія однихъ ключей, безъ означенія сель.

9) Дубровиия, 10) Столинг, 11) Хомскг, 12) Ополье, 13) Телеханг, 14) Межирічг, 15) Вильковишки, 16) Брагинг.

Владенія Вишневецкихь вь Литве, по той же рукописи:

17) Двимьва и 7 сель:

Радзивоншки, Войшнаровъ, Ользевъ, Пальчевъ, Папьеня, Ворошиловъ, Ищольня.

18) Можейковъ-Великій и 5 сель.

Дзикушки, Лебёдка, Манінішки, Шуменілішки, Гайковщина.

 ${f B}$ ъ правобережной  ${f y}$ краин ${f \dot s}$ :

19) Володарка и 18 сель.

Березна, Косівка, Будешло, Гайворонівка, Петрашівка, Сквирка, Салерівка, Токарівка.

20) Гдашівь и 8 сель.

Юрківці, Дзяринці, Биличь, Крубштівка, Бондарі, Цітковці, Лоівці, Носівці.

21) Борщівка и 12 сель.

Курлянці, Бабенки, Каленна, Варисівка, Голохвасты, Свирна, Сахнівка, Ставичка, Лавенки, Шорнилинці, Капустинці, Мармолівка.

22) Торчиця
 23) Дзюнківз
 1 при этихъ ключахъ села не означени.

24) Антонівъ и 13 сель.

Терешки, Білівка, Семенівка, Гудченки, Лавришки, Лучники, Выробіївка, Начачівка, Щербинівка, Донаівка, Шабіївка, Семишівка, Токарівка.

25) Монастырище 26) Таганча, села не означены.

<sup>7)</sup> Новый Дольскъ и 18 связ.

государства, каждый ночлегь проводить подъ собственнымъ кровомъ. На однихъ "татарскихъ шляхахъ" принадлежало имъ, передъ возстаніемъ Хиельницкаго, 170 городовъ и 740 сель. Владенія Потоциять также были очень обширны. Кром'в Нежинскаго староства на восточной сторонъ Днъпра, кромъ Кременчуга, Потока и другихъ урочищъ, заселенныхъ въ ихъ пользу по Дивпру, все Подивстріе такъ густо было занято ихъ владвніями, что наддивстрянскую шляхту называли въ Польше "хлебовдами Потоцкихъ". Вдоль всего Подолья широко разселились Калиновскіе, которымъ достались также многія имінія вокругь Чернигова и Новгорода-Съверскаго, послъ того, какъ Съверскій грай быль примежовань отъ Московскаго царства къ Польше. Не менъе общирныя владънія принадлежали также въ разныхъ мъстахъ Кіевскаго и Волынскаго воеводствъ древнему роду князей Рожинскихъ, а по пресъчени этого рода, перешли къ Замойскимъ, Любомирскимъ и Даниловичамъ. Такимъ образомъ кіевская, волынская, брацлавская и подольская Украина, а равно и Задивиріе, канъ называлась у поляковъ левая сторона Дивпра, мало-помалу очутились въ рукахъ у нъсколькихъ магнатовъ, боторые имъли тамъ собственныя кръпости, артиллерію, войско, и которые, по отношенію къ своимъ "подданнымъ", тоесть жителямъ вотчинныхъ владеній, пользовались полискими илп кияжескими правомъ, а по отношенію къ населенію владёній помъстныхъ, то есть королевщинъ или староствъ, назывались "королевскими руками" (brachia regalia). Нѣкоторые изъ нихъ, какъ на примеръ князья Острожскіе, происходили отъ варягорусскихъ и дитовско-русскихъ князей. Короди жаловали имъ не тольво населенныя крестьянами земли, какъ панамъ, но и правонадъ боярами, мъщанами и мужиками, какъ государямъ. "Дали есмо", пишетъ Сигнамундъ I въ грамотъ князю Константину Ивановичу Острожскому, "и вечне даровали и записали замовъ Степань съ мъстомъ и зъ ихъ бояры, и зъ слугами путными, и эъ мещаны, и эъ данники, людьми тяглыми, эъ селы боярскими, зо всимъ правомъ и панствомъ и властью, ничего на насъ и на наши наслъдники не оставляючи".

Не иначе и разумъли себя владъльцы громадныхъ королевщинъ и вотчинъ украинскихъ, какъ государями, уже по одному тому, что многіе изъ нихъ были богаче короля. Они не подписывались въ письменныхъ сношеніяхъ съ королемъ подапными, какъ прочая шляхта, а только "върными совътниками". Они соперничали съ королями въ постройкъ замковъ и городовъ, которымъ давали такія вольности, что старые королевскіе города, какъ на примъръ Луцкъ, по словамъ самихъ королей, "пустъли". Они заключали отдъльные договоры съ крымскимъ ханомъ и совершенно отдъльные мирные трактаты съ запорожскими козаками. Они были до того самостоятельны, что заграничные льстецы величали польскихъ государей королями королей, что было похоже на иронію, а украинскій народъ и польская шляхта, съ досадою, прозвали магнатовъ королямами.

Въ старой Польшъ вельможество, превращая государство въ независимыя панскія владънія, не встръчало препятствій ни въ массъ мелкопомъстной шляхты, ни въ мъщанахъ, ни — всего меньше — въ хлопахъ. Колонизація русскихъ пустынь во имя магнатовъ и ихъ кліентовъ совершалась, до нъкотораго времени, также невозбранно. Но, когда новая Польша, устроенная на русской территоріи и населенная почти исключительно народомъ русскимъ, превзошла размърами, обиліемъ произведеній земли и количествомъ жителей метрополію польскаго, или, что все равно, панскаго права, — это право, кодифицированное сеймовыми постановленіями, пришло здъсь въ столкновеніе съ пренебреженнымъ правомъ народной массы, и борьба между ними повлекла за собой рядъ событій, которыя мало-помалу, не только уничтожили всъ плоды дъятельности пановъ-колонизаторовъ, но и самую котыбель вельможества лишили прежней уютности.

## ГЛАВА І.

Появленіе козачества.— Мирныя отношенія славянских кочевниковь къ монгольскимъ.— Перемёна въ политической жизни татаръ.— Русскія поселенія отодвинулись передъ ними.— Козаки прикрываютъ колонизацію сторожевыми диніями.— Козаки прикрываютъ рыбный и звёрнный промыслы вооруженными походами на днёпровскій Низъ.— Козаки въ мёщанскомъ быту.— Козаки подвигаются своими займищами внизъ по Днёпру и пытаются основаться за Порогами.

Ратоборцами непризнаваемаго панами права народной массм явились люди, которые въ началѣ были необходимыми орудіями для успѣховъ колонизаціи украинскихъ пустынь, а потомъ очутились внѣ закона и стали въ упоръ всѣмъ стремленіямъ шляхты,—именно украинскіе козаки.

Это всёмъ знакомое имя понимается многими такъ различно, что необходимо прослёдить появление его въ историческихъ источникахъ, прежде чёмъ приступимъ къ повёствованию о напрасныхъ усилияхъ пановъ-колонизаторовъ образовать изъ Южной Руси новую Польшу.

Слово козакъ вначило сперва то же самое, что вольный добычникъ, пожалуй, даже — грабитель и разбойникъ, вообще же на съверъ и югъ Московскаго царства, въ Польшъ и Татаріи, оно означало человъка бездомнаго и безземельнаго.

Когда южныя области варяжскихъ князей, послѣ татарскаго нашествія, залегли пустынями, въ виду этихъ пустынь располо-

жился кочевой монгольскій міръ. Степи, отділявшія поселенія славянскія отъ поселеній монгольскихъ, сперва не принадлежали никому. Татары смотрели на нихъ, какъ на естественную охрану своихъ кочевьевъ отъ покушеній со стороны данниковъ. Для русскаго міра он'в долго были какъ-бы моремъ, въ которое выходить никто не отваживался. Но, когда съ одной и съ другой стороны явилась потребность выдвинуться за предёлы постоянныхъ займищъ, у татаръ и у русскихъ образовались товарищества предпріимчивыхъ людей, которые находили возможность держаться въ бевдюдной степи, вдали отъ отеческихъ куреней своихъ. Такія товарищества им'єли видъ отдільной орды, которая въ спокойное время терялась между населеніемъ, послушнымъ общему управленію края, а во время войны или вольнаго похода на рыбные и звъриные промыслы, устраивала избирательное начальство и дъйствовала такъ или иначе въ интересахъ своей кориораціи. Эти полувоенныя, полупромышленныя сборища извістны издавна у татаръ подъ именемъ козаковъ; у русскихъ же и поляковъ козачество, по письменнымъ известіямъ, появилось одновременно, въ разныхъ отдаленныхъ одна отъ другой мъстностяхъ не раньше конца XV-го въка.

Польскіе літописцы знали четыре татарскія орды, изъ которых у каждой быль свой хань, именно: заволжскую, астраханскую, казанскую и перекопскую. Къ этимъ четыремъ ордамънногда причисляють они и пятую — козацкую. Орда козацкая не признавала надъ собой власти никакого хана и, кочуя въ разныхъ містахъ, считалась во всей Татарщині самымъ отважнымъ народомъ. Со временъ московскаго великаго князя Іоанна ІІІ-го, въ русскихъ літописяхъ упоминаются азовскіе татарскіе козани, какъ заме разбойники. Они выділялись изъ ослабівшей въ это время Золотой-Орды, какъ самостоятельный народецъ, самый подвижной и самый смітый между татарами. Раскинувшись по степи между Крымомъ и московской Украиной, азовскіе козаки

жили разбоемъ, иногда нападали небольшими купами на пограничные города, но въ особенности были вредны для сношеній между Крымомъ и Московскимъ государствомъ. "Поле не чисто отъ азовскихъ козаковъ", доносили послы князю московскому, поджидая въ Украинъ безопаснаго проъзда въ Крымъ, какъ у моря погоды. Василій Іоанновичъ домогался отъ султана, чтобъ онъ запретилъ азовскимъ и бълогородскимъ козакамъ помогать Литвъ противъ русскихъ; но подобныя домогательства были напрасны уже по одному тому, что эти козаки никогда не жили на одномъ и томъ же мъстъ. Когда русскій посолъ Коробовъ требовалъ, чтобы ему дали провожатыхъ изъ Азова, ему отвъчали, что въ Азовъ нътъ азовскихъ козаковъ.

До последняго времени существованія Крымскаго Ханства, возаками у татаръ назывался особый отдёль войска, состоявшій изъ удановъ, князей и козаковъ. У московскихъ великихъ 🖜 удыных княвей также были служивые татары-козаки, которыхъ они употребляли для степныхъ дълъ, то какъ провожатыхъ, то какъ навздниковъ. Въ Перекопв, Бългородъ на Дивстры и вообще въ тамошнемъ Чорноморы издавна были извъстны воины, называвшіеся козаками. Въ 1492 году Менгли-Гирей писаль въ великому князю московскому Іоанну III-му, что войсво его, возвращаясь изъ-подъ Кіева съ добычею, встретилось на степи съ "ордынскими козаками" и было ими ограблено. Король Сигизмундъ І-й, въ 1510 году, предостерегалъ пограничныхъ своихъ пановъ окружнымъ листомъ о татарскомъ набыть, прибавляя, что опасность еще не велика, потому что идуть одни перекопскіе козаки да немного б'влгородцевъ. Въ 1516 году крымскій ханъ Магометь-Гирей оправдывался передъ Сигизмундомъ въ набътъ бълогородскихъ козаковъ тъмъ, что они не слушаются его приказаній, и выбрали себ'в предводителемъ враждебнаго ему царевича Алыка. По документу 1560 года, бытородскіе козаки, безъ выдома мыстнаго санджака, нанадали на украинскіе замки тёмъ же обычаемъ, какимъ украинскіе козаки хаживали на пограничные замки турецко-татарскіе. По соглашенію съ крымскимъ ханомъ, король Сигизмундъ-Августъ завываль этихъ козаковъ къ себё на службу одновременно съ козаками русскими, проживавшими въ низовьяхъ Днёпра, и посылалъ имъ сукно, что дёлалось и для козаковъ днёпровскихъ; а въ 1561 году, увёдомляя черкасскаго старосту, что 24 бёлгородскіе козака желаютъ поступить къ нему въ службу, онъ приложилъ при своей грамотё ихъ имена. Эти имена всё до одного—татарскія.

Въ русскихъ лѣтописяхъ прежде всего являются извѣстія о козакахъ рязанскихъ, такъ какъ юго-восточная рязанская Украина болѣе другихъ странъ подвергалась нападеніямъ степныхъ ордъ. На границахъ литовскихъ, въ княженіе Василія, упоминатотся козаки смоленскіе. Король Сигизмундъ не разъ жаловался великому князю, что они нападали на литовскія владѣнія. Потомъ появились козаки путивльскіе и наконецъ—донскіе. Послѣдніе, въ Сѣверной Руси, соотвѣтствовали, по своему удаленію отъ населенныхъ мѣстъ, южно-русскимъ козакамъ, низовымъ или за-

Въ первыя, до-историческія времена южно-русскаго козачества, паступеская жизнь въ "дикихъ поляхъ" была, какъ видно, развита у татаръ сильнъе, нежели у русскихъ. Днъпровскіе козаки позаимствовались отъ своихъ сосъдей нъсколькими терминами и навсегда усвоили ихъ своему быту. У татаръ, такъ же какъ и у днъпровскихъ козаковъ, чабанз значило пастухъ овецъ. Расторопнъйшій изъ пастуховъ дълался у татаръ начальникомъ чабановъ своднаго стада и назывался одаманз. Это — козацкое отаманз. Сводное же стадо составляли десять соединенныхъ стадъ, въ каждомъ по тысячъ овецъ, и называлось такое стадо касомз. Отсюда, очевидно, произопло козацкое слово комз, означавшее

становище, сборное мѣсто, лагерь <sup>1</sup>). Наконецъ, самая манера носить чубы, прозванные "оселе́дцями", позаимствована козаками отъ татаръ (если не вспоминать о чубѣ Святославовомъ), у которыхъ воинственная молодежь, царьки и мурзы, не брили головы, какъ прочіе, а оставляли на макушкѣ чубы и закручивали ихъ вокругъ уха.

Въ политической жизни врымскихъ татаръ быль періодъ мирныхъ промысловъ, способствовавшій сближенію ихъ съ сосвлями. Періодъ этотъ предшествоваль паденію Цареграда и распространенію турецкаго владычества вокругь Чорнаго моря. Истощивъ свои сиды во внутреннихъ раздорахъ, татары обратились въ то состояніе, изъ котораго вывели ихъ предводители, вдохновленные мыслыю объ опустошения всего не-монгольскаго. Пастушество сдёдалось для татаръ идеаломъ счастливой жизни. Въ гонимомъ бурями усобиць наседеніи татарскомь явилась потребность отдыха, воторый оно и нашло въ богатыхъ растительностію степныхъ мізстностяхъ по-надъ Азовскимъ и Чорнымъ морями и по берегамъ нижняго Дивира, Буга, Дивстра. Если когда-либо, то преимущественно въ этотъ періодъ времени могло произойти сближеніе славянскихъ кочевниковъ съ монгольскими, когда и со стороны вримскаго хана, и со стороны молдавскаго господаря дела съ Литовско-Русскимъ княжествомъ и Польскимъ королевствомъ были приведены въ спокойное состояніе.

У крымскихъ татаръ сохранилось преданіе, что литовскій виходець, по имены Гирей, воспиталь одного изъ потомковъ Чингиза тайно отъ враждовавшихъ между собою царьковъ, и что, вогда этотъ питомецъ литвина Гирея (можетъ быть, литовскаго русина в быть избранъ татарами на ханство, — онъ, въ благо-

<sup>1)</sup> Хартахай, Историч. Судьбы Крымских Татарг.

<sup>2)</sup> Гыря въ украинскомъ языке значить стриженая голова. Гирей будетъ значить гирявый. Следовало бы говорить гирей; однакожь мы имеемъ двойную форму въ подобномъ слове: мурей и мурей, человекъ маврскаго происхожденія, вли мурый, смуглый.

дарность въ Гирею, соединилъ свое имя съ его именемъ и завъщаль своимъ потомвамъ дълать то же самое. Этимъ способомъ началась династія хановъ Гиреевъ. Первый изъ нихъ, Девлетъ-Гирей, названный впоследствіи, за путешествіе въ Мекку, Хаджи 1) Девлетъ-Гиреемъ, старался пріучить татаръ къ осъдлой жизни, въ мирнымъ занятіямъ, ремесламъ и торговлъ. Его царствованіе, продолжавшееся 29 літь, было временемь дружескихь отношеній къ Россіи и мирнаго союза съ Польшею. Дійствуя на смягченіе татарскихъ нравовъ посредствомъ распространенія въ Крыму магометанства на мъсто язычества, онъ въ то же время отличался вёротернимостію ко всёмъ исповёданіямъ, доходившею до величайшей кротости, и дёлалъ вспомоществованія даже христіянсьимъ монастырямъ. При такомъ настроеніи хана, сношенія между ордою монгольскою съ одной-и ордою славянскою съ другой стороны ограничивались торговыми сдёлками: элопамятство русскихъ къ татарамъ было усыплено; они, можетъ быть, и дрались по немногу, но не воевали.

Со вступленіемъ на ханство Менгли-Гирея, одного изъ восьми его сыновей, дѣла въ Крыму приняли противоположный ходъ. Этотъ ханъ вовбуждалъ въ татарахъ дикій, воинственный духъ и безпрестанно водилъ ихъ въ русскія области за добычею. Поэтому завзятыя ссоры между татарами и русскими козаками могли начаться только въ концѣ XV вѣка.

Въ 1453 году турки завоевали Цареградъ. Черезъ 22 года тенти-Гирей помогъ имъ овладъть генуэзскимъ городомъ Кафою и уничтожить въ Крыму генуэзскую колонію. Ръзня, произведенная татарами въ Кафъ, и мусульманскій фанатизмъ, привитый турками татарамъ, вмъстъ съ повсемъстными слухами о страданіяхъ христіянъ подъ игомъ невърныхъ, наступавшихъ на Европу съ востока, должны были поселить въ южно-русскихъ козакахъ враждебное чувство къ сосъдямъ; а набъги татаръ на кіевскую,

<sup>1)</sup> Хаджи значить богомолець.

брацлавскую и подольскую Украину, начавшіеся съ воцареніемъ Менгли-Гирея, возбудили въ нихъ жажду мести къ невърнымъ. Если къ этому примъшались еще сосъдскія ссоры за пастбища, за стада, за звъриные гоны и рыбные уходы, то въ днъпровскихъ и днъстровскихъ пустыняхъ должна была начаться постоянная борьба между выходцами изъ европейскихъ и выходцами изъ азіятскихъ поселеній.

Съ водвореніемъ туровъ въ Греческой имперіи, понадобились пувато толны невольниковъ и невольницъ для служенія ихъ азіятской роскоши и нъгъ. Убогіе татары, находя поставку плѣнниковъ богатымъ туркамъ весьма выгодною, обратили набѣги въ постоянный промысель, и вывозили въ Крымъ изъ Черновой Руси, Польши и литовской Украины сотни и тысячи захваченнихъ врасплохъ людей. Съ каждымъ годомъ этотъ промыселъ принималъ болѣе широкіе размѣры, такъ что, по сказанію Михалона Литвина, относящемуся къ половинѣ XVI вѣка, корабли, приходившіе въ Крымъ изъ-за моря съ оружіемъ, одеждами и лошадьми, отплывали обратно, нагруженные невольниками. Это обстоятельство измѣнило, не только отношенія между монгольскимъ и славянскимъ міромъ, но и самыя границы между ними.

До подчиненія султану Крымскаго Юрта, граница между вдадініями литовскими и землями, принадлежавшими перекопскимъ, очаковскимъ и бізгородскимъ татарамъ, а даліве — молдавскому господарю, шла такимъ образомъ. Начиналась Литва отъ річки морахвы, впадающей въ Дністръ. Отсюда шла граница срединою Дністра мимо Тягини (Бендеръ) къ устью Дністра и къ морю. Дажіве шла она днізпровскимъ Лиманомъ мимо Очакова, который стоялъ на литовской землів, и только въ 1492 году быль отстроенъ крымцами на старомъ городищів 1; потомъ входила

<sup>1)</sup> Тогда же и "городище" Тягинь, впослёдствій цёль наёздовь козацкихъ, было "оправлено" Менган-Гиреемъ, не смотря на протестъ Александра Казимировича, которий называтъ Тягинь своею "отчиною."

въ устье Днёстра и шла ложемъ рёки до острова Тавани. У Тавани были перевозы, съ которыхъ половина дохода принадлежала литовскому великому князю, а другая — крымскому хану. Начиная отъ Тавани, Днёпръ принадлежалъ уже весь Литве; граница поворачивала къ юго-востоку до Овечей-Воды, потомъ шла вверхъ по теченію этой рёчки и по верховьямъ рёкъ Самары и Оргея до Донца, а отъ Донца по Тихую-Сосну, гдё литовскія владёнія прикасались къ московскимъ. На эти границы последній віевскій князь Симеонъ Олельковичъ посылалъ своего черкасскаго намёстника Свиридова, и тотъ, разъёзжая по всему рубежу, обозначалъ предёлы земли литовской отъ земли татарской, Бёлгородчины и владёній волошскихъ.

Въ устъв Дивстра, повыше моря, по направлению въ городу Тягинъ, на лъвомъ берегу, находился встарину литовско-русскій порть Кочубей (нынъ Одесса), откуда доставлялся клъбъ въ незавоеванную еще турками Грецію. Длугошъ, современникъ Владислава Ягайла, подъ 1415 годомъ, говорить, что въ этомъ году прибыли цареградскіе послы въ Ягайлу съ просьбою о вспоможенін хлібомь ихь столиців, тіснимой турками, и что Ягайло. назначилъ имъ въ Кочубев мъсто, куда для нихъ будеть сплав- : ленъ хлёбъ. Невдалеке отъ Белгорода и Очакова лежали займища русскихъ пановъ: Бучацкихъ, Язловецкихъ и Сінявскихъ. Сохранились авты граничныхъ споровъ между панами Явловецними и королемъ Владиславомъ III о правъ собственности на вавія-то морскія насыпи. Еще король Сигизмундъ I договаривался съ султаномъ Солиманомъ, чтобы жители Белгорода, лежавшаго на противоположномъ берегу Дивстра, платили въ его вазну ежегодную дань за пользование пастбищами восточнаго берега. Но уже и въ то время обладание черноморскимъ берегомъ сделалось для литовско-польского правительства темнымъ преданіемъ, такъ что оно за справкою о бывшихъ границахъ со стороны татаръ обратилось въ віевскимъ, ваневскимъ и черкасскимъ старожиламъ; а спустя немного времени, королевскій ревизоръ пограничныхъ замковъ, Михалонъ Литвинъ, въ своемъ докладѣ королю Сигизмунду-Августу, смѣшалъ таванскіе перевозы на Днѣпрѣ съ древними развалинами на рѣкѣ Бугѣ, которыя были прозваны Витовтовою Банею, и въ которыхъ будтобы жили откупщики великаго княжества Литовскаго, взимавшіе съ купцовъ пошлину. Но послѣ паденія Цареграда быстро отхлынуло промышленное населеніе русское къ сѣверо-западу. Торговля русскимъ хлѣбомъ уступила мѣсто торговлѣ русскими плѣнниками. Плодоносное междурѣчье нижняго Днѣпра, Буга, Днѣстра превратилось въ такую дикую пустыню, что во времена Стефана Баторія войско Самуила Зборовскаго, скитаясь вдоль Буга и Ингула, умирало съ голоду, а въ концѣ XVI вѣка козацкій гетманъ Наливайко писаль къ Сигизмунду III, будтобы въ этой пустынѣ отъ сотворенія міра никто никогда не жилъ.

Утвердясь въ Царыградъ, турки подчинили Кримское Ханство верховной власти своего султана, который владёль Кафою, главнымъ рынкомъ тогдашняго Крыма, и содержалъ въ Козловъ (Евпаторіи) гарнизонъ турецкій. По договору 1478 года, заключенному между султаномъ и ханомъ Менгли-Гиреемъ, султанъ, вавъ верховный государь Крымскаго Юрта, могъ вести хана съ его народомъ на войну, давая ему содержаніе; самъ же ханъ не имъть права начинать войну и заключать миръ. Направляя орду то въ одну, то въ другую сторону, султаны скоро оттёснили отъ Чорнаго моря прежнихъ поселенцевъ и сделали белгородскія и очаковскія побережья путемъ сообщенія между Крымомъ и задунайскою Турцією. Вследь затёмъ, подчинивъ своему господству Молдавію и Валахію, они распространили свои владенія до Дивстра. Сынъ Казимира Ягеллона, Альбрехть, сражался съ ними уже въ собственныхъ предвлахъ; внукъ Казимира, Людовикъ Венгерскій, налъ въ битві съ турками подъ Могачемъ; а внука Казимира, Изабелла Запольская, вентерская королева, въ 1541 году, отдала султану Солиману своего малолътняго сына въ опеку съ половиною Венгріи. <sup>1</sup>) Вслъдъ за осадою Въны, войска Солимана готовы были проложитъ себъ путь къ завоеванію остальной Европы. Ужаснувшись турецкаго могущества, польское правительство согласилось на всъ статьи мирнаго договора съ Турціей и, объщавъ платить ежегодную дань татарамъ, отказалось отъ устьевъ Днъстра и Днъпра.

Татарскіе наб'яги во времена Менгли-Гирея были такъ опустошительны, что въ началѣ XVI вѣка Украина Польскаго государства обозначалась пограничными врепостями Бускомъ и Галичемъ, а Баръ, Хмедьникъ и Винница считались опасными форностами, въ которыхъ могли держаться только отважнъйшие воины. Даже въ концъ XVI въка польскій географъ Сарницкій писалъ, что замовъ Баръ построенъ при самомъ входъ въ Татарію 2); а турки и въ 1617 году не переставали утверждать, будтобы замии: Бершадъ, Корсунь, Бълая-Церковь, Каневъ, Черкасы и Чигиринъ, стоятъ на землъ, принадлежащей султану. Впослъдствіи сторожевая линія выдвинулась въ степи до Брацлава, который, съ одной стороны, посыдаль свои разъезды въ Подольскому Каменцу, а съ другой — къ Бълой-Церкви. Бълоцерковские разъъзды встръчались въ западу съ брацлавскими, а въ востоку съ кіевскими. 3) По эту черту, до конца XVI вѣка, простиралась Украина, то есть пограничная область Польско-Литовского госу-

<sup>1)</sup> После разбитія войска "римскаго короля" Фердинанда, Изабелла принесла сына въ пеленкахъ въ шатеръ султана. Мать и сынъ были отосланы въ замокъ Липу.

<sup>2)</sup> Bar, arx munitissima... in ipso aditu Scythiae excitata.

<sup>3)</sup> Какъ обширна била область подобнихъ разъёздовъ и какови били географическія свёдёнія о южнорусскихъ земляхъ въ то время, можно видёть изъ разсказа Папроцкаго, который, какъ видно, имёль подъ рукою дневныя записки русскаго пана Юрія Язловецкаго, совершившаго разъёздъ, для преследованія татаръ, изъ Поделіи на Кіевъ и т. д., въ 1571 году.

<sup>&</sup>quot;На моемъ въку (говоритъ Папроцкій, Herby Pycerssua Polskiego, Krakow, 1584) былъ Юрій Язловецкій воеводою русскимъ и гетманомъ короннымъ. Ни

дарства; по эту черту обрабатывались тогда поля и видиблись между нихъ села и хутора, съ пасіками, охраняемые стороже-

одинъ гетманъ не водиль такъ много людей и такъ далеко противъ непріятедей, А было это въ 1571 году. Свёдавь о множестве татарь, которые шли изъ Московщини съ великою добичею, боялся онъ, чтобы они не причинили вреда и отечеству, и помодъ противънихъ съ людьми до самаго Кіева. Двинулся онъ съ мъста мая 16. Сперва прибиль въ Межибожъ 22 числа, а въ Хмельнивъ 28-го. Тамъ польская граница оканчивалась въ тремъ милямъ,--не то чтобы владение королевства Польскаго, а только Короны, -- у Дубровы Слободищенской и въ одной мнав отъ Хмельника. На пути въ Бълую-Церковь вотъ какія урочища: Кожукова Дуброва, Слободище мъстечко, Хворостенка, Вчорашне, Вива ръка, Рогозно, Подъ-Дорогами-Гай, гдё засёдають татары, подстерегая сольниковь (чумаковь съ солью) со всёхъ сторонь, и наши также, кто кого опередить; Камяница рёка, Раставица ріка, гді убить Струсь, славный мужь. Въ Білую-Церковь пришли 3-го іюня и шли туда слідующими урочищами: прежде всего Перепетовы-Кургани, Микалкова Дуброва, Колицянка, Стугна, Борщієвка, Віта, Городище, Кієвъ. А отъ Хмельника до Кіева подольских жиль 47. Этоть городъ Кіевъ имфеть возлф себя ріви Дніпрь, Псёль, Орининь, Триполь, Тясминь, Росаву, Припеть, Мошну, Рось. Вывхали изъ Кіева 18 іюня; пошли въ поля на Ингулецъ и на Веливій Ингуль; съ поджиданьемъ шли следующими урочищами: прежде всего Настаска, Стугна, Ганкова, Ольшаница, Красная-Речка, Каяльникъ, Ресава, и у ней шыхъ татарскій, впадаеть въ Рось, Острикъ, Бурганъ, гдф сторожить кіевская стража, Явдодова-Лолина, Красный-Рігь, Баераки, Боятынка, Медвежьи-Головы, Ргоні пагозу, (Пороги-на-Роси?), Городище, Корсунь, Ольшанка, Ольшаница, Шахаровъ-Курганъ, Громошибне, Perenothe Лебединске, Шляхъ-Татарскій-Великій, три Ташлыки, Лебединъ, въ которомъ оставили обозъ, и перебравшись пошли въ поля. Шли следующими урочищами: на Ясминъ, Голый-Борокъ, Лесь Нерубаекъ, Тасминъ-Верхній, Козенки, Чорный-Ліссь от Лебедова, Ингульцы, trzy Łaznie (Три-Бани); Ингуль всталь у Болтовскаго-Лесу; черезь байраки 2 мили; Бочки оть него 2 мили. Оттуда повернули въ Черкасамъ, переправились черезъ Тясминь, Чигиринь, 16 миль. Тамъ же новый замокъ, который зовуть Рытый-Горолокъ. Черкасы основалъ какой-то Остафій. Забившись такъ далеко съ великимъ урономъ рыцарства, дали уйти непріятелю za folga szpiegow. Вернулись, ничего ве сделавши, въ Каневъ, 7 миль. Шли такимъ путемъ: Мошна, черезъ которую переправились вплавь, Чортова-Могила, Шкаратуль, Остановы-Колодязи, Радимановъ-Переяславъ, Городище, Treboszny (Три Башии?). Пришли вь Каневъ 11 іюля; 10 Балой-Церкви 12 миль; отъ Bez baierakow 7 дней пути до Семи-Байраковъ. Оттуда 7 дней кодьбы пути до Пещанаго-Броду, а оттуда недалеко до Букомихъ-Байраковъ. Осматривали остроги важнѣйшіе на рѣкѣ Днѣпрѣ, Базавдукъ, в 35 милять отъ Черкась; Белозерскій, 47 миль отъ Черкась; Хортица, 40 шаь. Пришли въ Пиковъ, городъ Филона Кмиты Чорнобыльскаго, воеводы смоленскаго и пр., іюля 14. Оттуда въ Хмельникъ, въ Винницу того же мъсяца 20, вь Барь 24. Потомъ каждый отправился домой."

выми могилами. На могилахъ стояли замковыя команды, готовыя подать условный знакъ, что татарскіе загоны близко. Мъстами, на пихъ висъли такъ-называемые королевскіе дзвоны; мъстами зажигались бочки, облитыя смолою. Далье, тянулись къ Перекопу, на нъсколько дней пути, необозримыя степи, или такъ называемыя дикія поля, по которымъ бродили никъмъ нетревожимыя стада сернъ, оленей, сугаковъ, дикихъ лошадей, буйволовъ. Словомъ—къ востоку отъ русскихъ подвижныхъ поселеній лежало тогда море степей, на которомъ лишь изръдка можно было встрътить слъды былой человъческой жизни.

Черезъ это степное море переправлялись татары въ Украину, которая не всегда могла защищаться отъ нихъ своими укръпленными мъстами. Въ 1482 году ханъ Менгли-Гирей сжегъ и заполонилъ весь Кіевъ, разграбилъ и Печерскій монастырь. Той же участи должны были ожидать и послъдніе замки на Днъпръ, Каневъ и Черкасы. Только неусыпная бдительность сторожевыхъ постовъ спасала ихъ отъ внезапнаго набъга, а мужество русскихъ пограничныхъ дружинъ заставляло татаръ пробираться на добичу украдкою.

При такомъ положеніи края, днівпровскій Низь, богатый рыбами и звірями, быль доступень однимь промышленникамь-воннамь, которыхь мы и встрівчаемь вы современных актахь подыменемь козаковь. Предпріимчивые люди съ верхняго Днівпра и "съ другихь сторонь" хаживали въ ті времена водою на Низъкъ Черкасамь и даліве. Со всего, что тамь добывали, они были обязаны давать кіевскому воеводі десятую часть; а когда сверху или снизу привозили въ Кіевь просольную вялую или свіжую рыбу, то оть бочки соленой рыбы воеводскій урядникь, навывавшійся осмникомь, браль на городь (то есть на воеводскій замокь) по шести грошей, а со свіжей—десятую часть. Эти промышленники называются въ акті 1499 года козаками и различаются оть купцовь, которые, прійзжая въ Кіевь, становились,

такъ же какъ и козаки, на подворьяхъ у мѣщанъ. Пріѣзжій въ Кіевъ народъ предавался, вмѣстѣ съ мѣщанами, буйному разврату. Привычка "дѣлать непочестныя речи съ бѣлыми головами" (женщинами) вкоренилась тогда въ Кіевѣ до такой степени, что пеня за это составляла одну изъ главныхъ статей дохода митрополита и воеводы. Но пеня за непочестныя речи съ такъ-называемыхъ гостей, которыми въ тѣ времена были турки, татары и армяне, превышала взысканіе съ христіанъ въ 12 разъ.

Что козакъ быль прежде всего отважный воинъ-добычникъ, это видно изъ появленія козаковъ славянскихъ въ противудѣйствіе разбоямъ козаковъ монгольскихъ. Что онъ былъ, при извѣстнихъ обстоятельствахъ, такимъ же степнымъ чабаномъ, какъ и татаринъ, объ этомъ можно ваключить изъ приведенныхъ выше кочевыхъ терминовъ, усвоенныхъ козацкому быту. Что, наконецъ, козаки, подобно древнимъ варяго-руссамъ, занимались торговлею въ перемежку съ войною, доказываютъ ихъ промышленные походы на Низъ, недоступные во времена Менгли-Гирея ни для кого, кромъ людей военныхъ.

Въ польскихъ лѣтописяхъ извѣстіе о козакахъ-воинахъ встрѣчается впервые подъ 1508 годомъ. Децій, оканчивающій свои сказанія 1516 годомъ, упоминаетъ о "славномъ русскомъ воинѣ Полюсѣ", который, въ одно время съ княземъ Острожскимъ, побилъ татарскіе загоны, опустопіавшіе литовскую Русь. Більскій называетъ этого Полюса "русакомъ, славнымъ козакомъ", а Стрыйковскій — "русскимъ славнымъ козакомъ и рыцаремъ". Въ позднѣйшихъ польскихъ лѣтописяхъ сохранилось преданіе, которое показываетъ, что старосты сторожевыхъ королевскихъ замковъ дѣлали набѣги въ татарскіе улусы такъ точно, какъ татары на украинскіе города и села. У тогдашнихъ пограничниковъ это называлось ходить въ козаки.

"Въ 1516 году", разсказываеть Гваньинъ, "Менгли-Гирей, воспользовавшись войною короля Сигизмунда съ московскимъ царемъ, сдълать набъть на украинскія земли, хотя получаль подарки отъ обоихъ государей. Видя тогда, что татары ругаются надъ ними, наши не хотъли больше върить ихъ клятвъ и начали содержать больше служилыхъ людей на пограничьъ. Нъсколько сотъ воиновъ, подъ предводительствомъ хмельницкаго старосты, Предислава Лянцкоронскаго, пошли въ козаки подъ Бългородъ, заняли турецкія и татарскія стада и погнали домой; а когда татары и турки, догнавшіе ихъ у Овидіева озера, дали имъ битву, наши ихъ побъдили и съ добычею возвратились къ своимъ. "Съ того-то времени", продолжаетъ лътописецъ, "начались у насъ козаки, которые потомъ, что далъе, то все больше успъвая въ военномъ ремеслъ, отплачивали татарамъ тъмъ самымъ, что наши терпъли отъ татаръ".

Выраженіе ходить во козаки показываеть, что козачество существовало сперва независимо отъ пограничной стражи, которою предводительствовали старосты. Они только приспособили свои средства въ обычаямъ козацкимъ, усвоили эти обычаи своей дружинъ. Тъмъ не менъе походы ихъ на татаръ спосившествовали развитію козачества, какъ силы, противод виствовавшей азіятскому хищничеству. Упомянутый Гваньиномъ Предиславъ Лянцкоронскій происходиль оть древняго литовскаго рода Збигнівовъ. Нівсколько братьевъ его занимали важныя должности въ государствъ. Онъ много путешествоваль по Европъ, изучая военное искусство, въ которому было направлено все тогдашнее образованіе; быль въ Палестинъ и, въ заплюченіе пройденной имъ школы, пріобрёль опытность въ отраженіи татарскихъ наб'єговъ подъ руководствомъ знаменитаго короннаго гетмана Константина Ивановича Острожскаго. Такова была личность, вокругъ которой собирались возави и пограничные старосты для совместнаго отраженія азіятскихъ найздниковъ.

Польскіе літописцы вспоминають о нівскольких удачныхь чоходахь Лянцворонскаго на козацкій манерь, и съ его именемъ постоянно соединяють другое громкое въ то время имя Остапа Дашковича, старосты черкасскаго и каневскаго. Дашковичь у летописцевъ прослыль простолюдиномъ, возвышеннымъ, за воинскія способности, до званія королевскаго старосты; но это опровергается родственными его связями съ панскими домами. Сестра Дашковича, Милохна, была замужемъ сперва за Борисомъ Тишкевичемъ, а потомъ за віевскимъ воеводою Немиричемъ. Сверхъ того, извъстно, что у него были наслъдственныя по отцу и матери села на ръчкъ Раставицъ, подъ кіевскимъ замкомъ и возл'в Путивля. Въ 1503 году Дашковичъ вступилъ въ службу въ московскому царю, и, когда польскій король требоваль его видачи, царь отвівчаль, что Дашковичь у короля быль "мітной" (знатный) человёкъ, что онъ бываль отъ короля во многихъ мёстахъ на Украинъ воеводою и, по старому обычаю, перешолъ на службу отъ одного государя въ другому. Служба Дашковича у московскаго царя прододжалась леть пять, но въ чомъ именно она состояла, не извъстно. По ходатайству внязя Острожскаго, вородь опять принядь его въ себъ и ввъриль ему два украинскіе замка, Каневъ и Черкасы. Впоследствій онъ получиль въ поживненное владение еще три замка внутри литовской Украины, именно: Кричевъ, Чечерскъ и Пропойскъ.

Каневъ и Черкасы были тогда крайними сборными пунктами для днъпровскихъ козаковъ. Татары, идучи на добычу, держались отъ нихъ какъ можно подальше. Когда ханъ шолъ на Москву въ помощь польскому королю, онъ проселъ короля удержать черкасскихъ и каневскихъ козаковъ отъ нападенія на его войско. Иногда онъ жаловался королю, что черкасскіе и каневскіе козаки. ходятъ подъ его улусы вмъстъ съ козаками путивльским, что они становятся подъ татарскими улусами на Днъпръ, (1527 годъ), нападаютъ на татаръ, а кромъ того, обо всемъ, что въже узнаютъ, сообщаютъ въ Москву; что въ Черкасахъ воролевскій староста держитъ на въстяхъ путивльскихъ коза-

ковъ, и что, лишь только татары двинутся въ походъ, въ Моснев ужъ объ этомъ знаютъ. Очевидно, что такой пограничный староста, какъ Дашковичь, могь действовать почти такъ же самостоятельно, какъ удёльный князь. Каждый изъ троихъ сосванихъ государей одинавово нуждался въ его усердін; для важдаго онъ могъ быть одинаково опасенъ. Въ разгарв войнъ съ московскимъ царемъ, Дашковичъ оставляетъ короля и служитъ его непріятелю; но лишь только вздумаль вернуться въ родной край, король вв рясть ему два важные пограничные замка. Однажды, сражаясь на Дивирв съ татарами, Дашковичъ быль захваченъ ими въ пленъ, но и туть его щадили, какъ знаменитаго воина. Воспользовавшись междоусобною войной въ Ордъ, онъ ускользнуль изъ плъна и возвратился въ Черкасы невредимъ. Дружескія связи его съ Лянцкоронскимъ, а также съ винницкимъ и брацлавскимъ старостами, давали ему возможность предпринимать удачные походы въ самую глубь татарщины. Въ 1531 году Лянцкоронскій умеръ. Дашковичь одинь выдерживаль напоръ татарской силы на пограничья. У вороля между тъмъ шли переговоры съ ханомъ о въчномъ миръ. Король, чрезъ своего посла Онивія Горностая, предлагаль платить хану 7.500 червонцевъ и на столько же присылать сукна за всякій годъ, въ который татары оставять его владенія въ поков. Ханъ постоянно увёряль короля въ своей дружбе, а татары между тёмъ вторгались въ польскія владенія. Видя все это, Дашковичь продолжаль свое дело постарому. Козаки его промышляли рыбою и звериною довлею по Дивпру до самихъ Пороговъ, или — что все равно — воевали съ татарами въ ихъ займищахъ. Когда та- = тары шли на Московское царство, козаки отрѣзывали у нихъ отъ главнаго войска слабые отряды; когда татары возвращались въ свои улусы, добыча попадала въ козацкія руки. Жалобы хана не имъли никакихъ послъдствій. Наконецъ ханъ объявиль кородю, что, не смотря на ихъ дружескія отношенія, пойдеть на

Черкасы и Каневъ войною. Дъйствительно, въ 1532 году, Саибъ-Гирей осадилъ Черкасы. По сказанію Більскаго, въ татарскомъ войскъ было 1.500 янычаръ и 50 пушекъ. Но Дашковичъ тринадцать дней отражалъ приступы съ такимъ успъхомъ, что наконецъ ханъ былъ вынужденъ примириться. Подружась за транезою съ Дашковичемъ, Саибъ-Гирей отправилъ къ королю на Пётрковскій сеймъ посольство. Вмъстъ съ ханскими послами отправился и Дашковичъ въ Пётрковъ. У него созрълъ планъ защиты Украины посредствомъ устройства на Днъпръ постоянной стражи въ 2.000 человъкъ, которая бы, разъъзжая на човнахъчайкахъ, не давала татарамъ переправляться на правую сторону. Сверхъ того, по его проекту, надобно было содержать конный отрядъ въ нъсколько сотень, для снабженія защитниковъ Днъпра пишею.

На сеймѣ приняли Дашковича съ большими похвалами и осыпали подарками. Планъ его всѣмъ понравился. Были предположенія о постройкѣ на днѣпровскихъ островахъ крѣпостей и объ основаніи за Порогами рыцарской школы; но тѣмъ дѣло и кончилось. Дашковичъ послѣ того еще воевалъ противъ татаръ, потомъ вмѣстѣ съ татарами опустошалъ Московскую землю въ отищеніе за Литву; въ 1535 году онъ умеръ, бездѣтнымъ, какъ и Лянцкоронскій, — можетъ бытъ, даже и неженатымъ. Его родовыя села и движимое имущество, характеризующее козацкій бытъ: деньги, золото, серебро, драгоцѣнныя вещи, одежды, лошади со сбруей и оружіемъ, рогатый скотъ, овцы, свиньи и пасіки въ Черкасахъ и Каневѣ, достались въ наслѣдство его сестрѣ и племянницѣ.

Проектъ Остапа Дашковича объ устройствъ на Днъпръ постоянной стражи показываетъ, что опыты въ этомъ родъ были уже дълаемы. Не доставало только помощи со стороны правительства, безъ которой непрочны были за Порогами займища черкасскихъ и каневскихъ козаковъ. Изъ актовъ того времени

мы знаемъ, что ближайшіе въ Черкасамъ бобровые гоны, рыболовныя озера и другіе "входы" принаддежали искони кіевскому Пустынскому монастырю Св. Николы. Остапъ Дашковичъ, по вступленіи на староство, спрашиваль черкасскихь старожиловь, бояръ, мъщанъ и козаковъ, по какія именно урочища предоставлено Никольскому монастырю исключительно пользоваться правомъ звёриной и рыбной довли, и, по своей обязанности, утвердиль за никольскими старцами это право, отстраняя оть него козаковъ. Хотя козаки, по своему обычаю, вступались въ монастырскіе входы и живились добычею на счеть никольскихъ старцевъ, но далеко не удовлетворяли своимъ нуждамъ, - тъмъ болве, что старцы выпросили у короля подтвердительную грамоту. Козаки, вмёстё съ мёщанами, исвали себё независимыхъ угодій въ низовьяхъ Днъпра и, по праву перваго займа, владъли съобща Звонецкимъ порогомъ, то есть всёмъ придегающимъ къ нему урочищемъ. Ссоры мъщанъ и возаковъ съ воеводами и старостами, оставившія слідь свой въ современных актахъ, дають понять, что одна и та же нужда въ средствахъ къ существованію ділала изъ козаковъ мінцанъ и изъ мінцанъ козаковъ, то-есть --- или собирала ихъ въ городъ подъ замковый присудъ, или гнала въ днъпровскія пустыни для вольной добычи. Такъ, въ 1523 году, кіевскіе м'ящане жаловались королю на своего воеводу Андрея Немировича, что онъ принуждаетъ ихъ ходить въ походъ пъшкомъ, а ихъ лошадей и оружіе раздаетъ своимъ служебникамъ, заставляетъ мещанъ стеречь пленнихъ татаръ и караетъ ихь за бъгство, а по закону этого дълать не следуеть; сверхъ того, воевода присвоиваетъ себъ мъщанскія дворища и угодія, и приневоливаеть мізшань въ чорной работі, которой они не обязаны исполнять. Жалобой ничего не добились мёщане; надобно было или кориться воеводь, или бытать изъ Кіева. Въ 1537 году. вскоръ по смерти Дашковича, черкасцы и каневцы въбунтовались противъ своего старосты Василія Тишкевича. Причина

бунта осталась неразъясненною, но можно догадываться изъ повднъйшей жалобы черкасцевъ на другого старосту, Яна Пенька, что дело шло здесь о спорных доходах и о пределах старостинской власти. Янъ Пенько хотёль заставить мёшанъ и поспольство стеречь вамокъ, который до тёхъ поръ охраняли особые "башники", принуждаль ихъ на себя работать, возить дрова и свио, не повводяль возить въ Кіевъ на продажу медь, не даваль ловить рыбу и бобровь, отнималь издавна принадлежавшій мъщанамъ порогъ Звонецъ, собиралъ съ нихъ двойния коляды на правдникъ Рождества Христова и отягощалъ поставкою подводъ. По королевскому повеленію, оный же воевода Андрей Немировичь, королевскій "дворный гетмань", вникнувши въ діло на месть, при содействіи двухь королевскихь дворянь, призналь Пенька невиновнымъ. Водей-неводей надобно было мириться съ притеснителемъ. Всего тягостиве была для мещанъ сторожевая служба. При посредствъ воеводы Немировича, мъщане и все поспольство, а также черкасскія вдовы, княжескіе и панскіе люди и духовенство, обязались давать старость по два гроща съ каждаго человъка, который кормится собственнымъ клъбомъ, а староста долженъ на эти деньги нанимать замковую сторожу. На мъщанахъ лежала обязанность отбывать сторожу только на урочищъ Свирив, да у Остроговыхъ вороть, но и то только летомъ. Сверхъ того, по старому обычаю, мъщане обязаны были содержать полевую и водяную сторожу, а также перевзжать татарскіе шляхи вивств съ старостинскими "служебниками".

Изъ этого видно, что на Украинъ, не только замковой гарнизонъ, но и всъ жившіе возлъ замка участвовали въ его защитъ. Мъщане городовъ, дежавшихъ внутри края, были жители мирные; мъщане "замковаго присуду", на пограничьъ, были воины. Прежній, до-татарскій порядокъ вещей въ юго-восточной Руси измънился мало; на старыхъ обычаяхъ строилось новое козачество. Въ то же самое время, вокругъ старосты формировался здёсь привилегированный классь, родь пограничной шляхты. Одни изъ мъщанъ выпрашивали, то есть покупали, у самого вороля, другіе у его дворнаго гетмана, кіевскаго воеводы, такъназываемые вызволенные листы, которые освобождали ихъ отъ общихъ съ мѣщанами повинностей и обязывали только нести конную службу при старостъ, да, по старинному обычаю, поддерживать въ порядев замковыя укрвиденія и давать на замковую сторожу каждый годъ по грошу и по четверти жита. Выходить, что эти зажиточные люди имвли земледвльческое ховийство (роскошь на татарскомъ пограничьв), и потому изъ мвщанскихъ "потужниковъ" они дъдались служебниками старостинсвими, наравив съ пріважими слугами, воторых старосты привлекали на пограничье, предоставляя имъ разныя льготы. За исключеніемъ этихъ избранныхъ, всё прочіе мещане относились въ старостъ, какъ подданные въ пану. Староста, какъ мы видъле, заставляль ихъ косить сёно и доставлять въ замокъ дрова; не довволяль имъ возить медь въ Кіевь, а скупаль самь по установленной однажды навсегда цене; съ бобровыхъ гоновъ на Днепре браль цълую половину; безъ дозволенія старосты, не могли они ъздить и ходить въ рыбные и бобровые входы, не имъли права продавать рыбу и промышлять какими бы то ни было "добычами"; половину, а иногда все имущество безсемейнаго козака послъ его смерти, или — что было все равно — когда его возьмуть татары, браль на себя староста, съ темъ чтобы ценныя вещи передать королю; наконецъ, увеличивалъ обычную съ мъщанъ и козаковъ подать, коляду на рождественскихъ святкахъ, до произвольной цифры. Все вмёстё обнаруживаеть, что козацкую службу отбывали на пограничь в сперва всв вообще замковые ивщане; но старосты нашли необходимымъ окружать себя нрівзжими людьми и богатыйшими изъ мыщань, чтобы держать остальныхъ въ рукахъ. По смыслу разбирательства, сделаннаго кіевскимъ воеводою въ Черкасахъ, высшій классъ населенія этой столицы днъпровскаго козачества составляли старостинскіе слуги, подъ руководствомъ которыхъ мъщане перевзжали татарскіе шляхи, и въ составъ которыхъ входили бывшіе м'вщанскіе "потужники", выпросившіе себ' у пороля вызволенные листы; второй классь составляли собственно м'віцане, а третій — такъ называемое поспольство, въ томъ числъ и козаки, то есть люди, жившіе исключительно добычею и ваработкомъ, люди большею частью безсемейние и неосъдиме. Прочіе мъщане только ходили въ козаки, тоесть бывали иногда козаками по роду занятій. Гонимые нуждою и увлекаемые жаждой вольности, козаки, на перекоръ разсчетамъ старосты, уходили въ днепровскія низовья, а оттуда иногда переходили въ "Московскую Землю" на службу царю, съ которымъ воеваль польскій король. Когда наступала зима, низовые добычники не смёли показаться въ Черкасы, боясь королевскаго старосты; а старость между тымь быль нужень боевой народы. Чтобы привлечь своевольныхъ добычниковъ на зимовлю, онъ объщаль бывало не смъшивать ихъ съ тъми, которые ушли въ Московщину, и въ доказательство посыдалъ за Пороги охранную воролевскую грамоту, или такъ-называемый глейтовый листь, какь это случилось въ 1540 году.

Таково было положеніе Черкась во времена первыхь изв'єстнихь намъ козацкихь походовь, посл'є которыхь для высшихъ массовь украинскаго населенія ходить въ козаки и даже называться козаками сдёдалось дёломь почетнымь. Надобно думать, что промышленное козачество, привлекаемое торговыми пнтересами въ Кіевъ, усвоивало себ'є военные обычаи въ Черкасахъ. Этотъ городь отличался боевымъ карактеромъ издавна. Когда Менгли-Гирей на приморскомъ городищ'є, принадлежавшемъ Литв'є, основать, въ 1492 году, замокъ Очаковъ, изъ Черкасъ предпринятъ быть противъ этого замка походъ. Черкасцы, съ помощію Менгли-Гиреева брата, взяли Очаковъ приступомъ и разрушили до основанія. Прежде нежели запорожскій Низъ, сдулавшись постомь-

нымъ пристановищемъ для козаковъ, далъ имъ новое названіенизовим, днёпровскіе козаки, въ отличіе отъ сёверскихъ и до скихъ, назывались у сосёдней Московской Руси черкасами. Э названіе распространилось впослёдствіи на весь южно-русскій и родъ, котя преимущественно выражало понятіе о людяхъ вое ныхъ. И дёйствительно городъ Черкасы, до временъ Хмельни каго, былъ наиболёе окозаченный городъ изъ всёхъ городо южнорусскихъ. По люстраціи 1622 года, мёщанскихъ домо было въ немъ только 120, а козацкихъ—болёе тысячи.

Выше уже сказано, что послъ паденія Греческаго царсті поддержанное турками хищничество татаръ оттеснило русское н селеніе отъ устьевъ Дніпра къ сіверо-западу. Это значить —1 западному Бугу и къ верховьямъ Дивстра. Кіевъ едва держал на старомъ своемъ пепелищъ и оставался иногда совершени безлюднымъ. Васильковъ стоялъ до 1586 года пустымъ город щемъ. Бълая-Церковъ, Каневъ и Черкасы были сборными пун тами для смъльчаковъ, которыми предводительствовали короле: скіе старосты. Населеніе края вообще состояло изъ хуторовъ насівъ, которые появлялись и исчезали по мере большей из меньшей безопасности со стороны Крыма и нижняго Дивстр занятаго ногайцами и турками. Польское правительство не с знавало за собой довольно силы, чтобы устроить прочную в щиту восточных в своих земель, и пришло въ убъждению въ н обходимости откупаться отъ Орды ежегодною данью 1). Но обит тели пограничныхъ русскихъ областей далеко не были ограждев

<sup>1)</sup> По Більскому и Стрыйковскому, король Сигизмундъ I заплатить татара jurgielt (въ размъръ 15.000 злотихъ) первий разъ въ 1511 году, съ условіен чтобъ они, въ числь 30.000, ежегодно воевали противъ его враговъ, только не противъ турокъ. Татары называли этотъ jurgielt харачемъ (данью), и, вито подчиненности польскому королю, въ слъдующемъ же, 1512 году, вторглись его владънія. Хотя князъ Константинъ Ивановичъ Острожскій разбилъ мног численную орду у Вишневда надъ рычкою Горынью, но тымъ не менье Сигимундъ I продолжаль платить татарамъ дань. Онъ даваль имъ ежегодно, 1-то но бра, 400 поставовъ сукна, по разсчету на 13.000 червонцевъ, да 2.000 черво

этою данью отъ татарскихъ вторженій. Не всё татары повиновались ханамъ, да и сами ханы не очень ревностно удерживали свой кочевой народъ отъ набёговъ. Пограничные старосты безпрестанно имёли дёло съ хищниками, а отразивъ ихъ, въ свою очередь нападали на татарскія кочевья. Всего лучше объяснено это въ реляціи, представленной, въ 1550 году, краковскому сейму Бернардомъ Претвичемъ, старостою новоустроенной крёпости Бара.

Три орды кочевали тогда въ виду Польши у Чернаго моря, независимо отъ крымцевъ: болье отдаленная—въ Добруджь, двъ ближайнія — при устьяхъ Буга и Днъстра. Подъ ствнами кръпостей Очакова, Бългорода и Киліи расположены были поселеніи турецкихъ купцовъ. Эти кущы снабжали татаръ лошадьми 
в оружіемъ для вторженія въ Украину, съ тьмъ, чтобы добычу 
дъить пополамъ; а многіе турки и сами хаживали съ татарами 
на добычу. Турецкое правительство извлекало изъ этой добычи 
свою пользу: на таможняхъ отъ уведеннаго изъ Украины скота 
в ильниковъ шла въ казну извъстная плата. Поэтому турецкія 
васти смотръли сквозь пальцы на нарушеніе договорныхъ статей 
съ Польшею. Приведемъ болье важныя мъста изъ сеймовой ръчи 
и реляціи Претвича.

Когда панъ враковскій (Янъ Тарновскій) приняль должность мороннаго гетмана, немедленно отправился онъ на пограничье и объбхаль всё украинные замки и замочки. Не только на границё моругъ этихъ замковъ, но и около Львова, къ Люблину и Перечышлю, увидёлъ онъ пустыни, которыхъ надёлали татары, и которыя теперь заселились, какъ около Львова, такъ и на самой границё, гдё много лётъ было безлюдье. Опустошеніе этой земли

<sup>4</sup>евь наличными деньгами. Старовольскій ("Tada na Zniesienie Tatarow") назвлаеть упоминки татарамы рабскою данью: "Ten iurgielt co mu na szablę albo на kożuchy daiemy, nic inszego nie iest, ieno slicznym tytułem pokryte poddaństwo, którego npominaią się od nas, iak pewnego czynszu od poddanych".

происходило оттого, что одна воронная стража стояла тамъ, гдъ нынь Барь, а другая тамь, гдь воевода бельскій (Сінявскій) построиль на Синепол'в замокъ. Пока сторожевыя роты успавали дать знать о татарскомъ набътъ въ замки и гетманамъ, татары. въ однъ сутки, оставляли стражу въ 30-ти миляхъ позади себя и безопасно являлись подъ самимъ Опатовымъ. Они захватывали у костеловъ рыдваны съ панскими семействами, полонили простой народъ и исчезали съ своей добычею. Теперь (продолжаеть Претвичь) начали мы держать стражу въ 20-ти и более миляхъ дальше прежнихъ сторожевыхъ мъстъ. Народъ, узнавши заблаговременно, что идуть татары, имбеть время сбежаться въ замки. Такимъ образомъ пустыни начали населяться, и населяются до сихъ поръ. Между тёмъ наши гетманы два раза разбили на голову бёлгородскихъ, очаковскихъ, добруджскихъ и килійскихъ татаръ, которые собирались ордою до тысячи человъкъ, -- одинъ разъ у Зінькова, въ другой — около Бара. Съ того времени татары начали малыми купами прокрадываться мимо нашихъ сторожъ: чаще всего по 200, по 300, а то и по 50, 60, по 40 по 30, даже и по 10 человъть, потому что трудно отврыть слъды небольшой купы. Онъ ходять каждая особнякомъ, а звъря въ степяхъ вездё много, именно: дикихъ коней, зубровъ, оленей, которыхъ слёды трудно различить отъ татарскихъ. Этимъ способомъ татары набъгали разъ двадцать въ годъ и уводили множество пленниковъ изъ Украины. При такихъ обстоятельствахъ, пограничные воеводы снаряжали легкіе отряды, челов'якь въ 200 или 300 изъ отважнъйшихъ людей и посыдали ихъ въ догонку ва татарами. Эти отряды скакали по степямъ ночью, не смотря ни на какую темноту, а днемъ залегали въ какой-нибудь балкъ (долинъ), укрываясь такимъ образомъ отъ наблюденій татарскихъ сторожевыхъ разъёвдовъ. Иногда они отбивали у татаръ добычу, иногда заграждали имъ путь въ польскія пограничныя поселенія".

Такой способъ войны, по словамъ Претвича, назывался зале-

иньемь на поль или козакованьемь. Оть Галича до Червась раскинуты были сборные пункты козацкихъ дружинъ. Съ каждымь почти годомь они мёняли свои становища, то выдвигаясь въ безлюдье, то подаваясь назадъ, въ тогдашней Украинъ Польскаго государства. Татары вторгались въ эту Украину тремя полосами, на которыхъ были удобныя переправы, и которыя назывались татарскими шляхами. Самый сверный шляхъ, проходившій мимо Черкасъ, Корсуня, Кіева, Луцка, Сокаля во Львову, назывался Чорными; средній — изъ Очакова черезъ степныя річки: Саврань, Кодыму, Кучмань, и мимо Бара, также во Львову, називался Кучмонскими, южный — по берегамъ Буга мимо Зінькова, черевъ Покутье и Бучачъ, назывался Волошскими или Покутскима. Между этими-то шляхами, подъ прикрытіемъ козацкихъ стояновъ и разъйздовъ, усиливались утвердиться вольныя поселенія, служившія козакамъ пристанищами и пополнявшія ихъ дружины. По нъскольку разъ приходилось этимъ поселеніямъ исчезать безъ остатка. Выбрать село, то есть заполонить всёхъ жителей, было тогда для татаръ дёломъ обывновеннымъ. Черезъ нёсколько времени после набега, снова на пепелищахъ появлялись кое-какъ слепленныя хаты, и снова у жителей начиналась борьба съ хищниками за свое существованіе. Изъ реляціи Претвича видно, что замки: Ровъ, Ольчидаевъ и Жванъ, были разворены въ его время волошскимъ господаремъ, а окружавшее ихъ населеніе переведено за Дивстръ; когда же, на место стараго Рова, устроенъ быль кринкій замовъ Баръ, вокругь него снова появиись хутора, и многіе изъ загнанныхъ въ Волощину вернулись на старыя свои займища. Такъ было по всей пограничной линіи, воторая въ началъ появленія козачества едва держалась между Галичемъ и Кіевомъ, а при Хмельницкомъ выдвинулась далеко на востовъ, за рѣку Ворсклу. Колебаніе пограничной линіи то въ одну, то въ другую сторону будетъ видне моему читателю нь того обстоятельства, что даже въ 1624 году, послъ хотинскаго пораженія турокъ короннымъ и козацкимъ войсками, послѣ многочисленныхъ, весьма серьозныхъ ударовъ, нанесенныхъ козаками крымскимъ и ногайскимъ татарамъ внутри ихъ поселеній, Сигизмундъ III, устанавливая еженедѣльные торги въ Кієвѣ по просьбѣ мѣщанъ, употребилъ въ своей грамотѣ слѣдующее выраженіе: "Miasto nasze Kiiow na granicy у w oczach prawie nieprzyjacielskich polożone iest" 1).

Но заселеніе украинскихъ пустынь, такъ же какъ и развитіе возачества, совершалось, можно свазать, противъ воли правительства. Реляція Претвича была не что иное, какъ оправданіе въ навздахъ, которые козаки делали на татарскіе улусы. Съ одной стороны, онъ доказываль необходимость, съ другой — пользу козачества; но жалобы татарскаго хана все-таки заставили короля, въ 1552 году, удалить Претвича изъ Барскаго староства на староство Терембовльское. Король быль убъждень, что татары оставили бы его владенія въ повов, еслибы старостинскіе служебники и возаки пограничныхъ замковъ: Кіева, Канева, Черкасъ Бълой-Церкви, Брацлава и Винницы, не ходили въ поле полстерегать Орду и не угонали татарскихъ стадъ. Королевскою нолитивою управляли люди, которымъ украинскія дёла представлялись далеко не въ истиномъ своемъ положеніи, Козаки, обезпечивавшіе панамъ спокойное пользованіе внутренними вемдями кородевства, казадись имъ буйными головами, а не дюдьми, поставленными въ необходимость козаковать. Мысль о реестровит козаковъ, приписываемая обыкновенно Стефану Баторію, обнаруживается по документамъ еще въ 1540 году, черезъ пять ить и смерти Дашковича. Въ этомъ году завъдывавшій Кіевскимъ воеводствомъ князь Коширскій получиль отъ Сигизмунда вргуста такой выговоръ: "Многократно прежде писали мы къ тебъ, обнадеживая тебя нашею милостію и угро-

<sup>1)</sup> Королевскіе автографы въ варшавской библіот. гр. Красинск. подълите-

жая наказаніемъ, и повелівали, чтобы ты бдительно наблюдаль и не допускаль тамошнихъ козаковъ нападать на татарскіе улусы. Вы же никогда не поступили сообразно нашему господарскому повеленію, и не только не ударживали козаковъ, но, ради собственной выгоды, сами давали имъ дозволеніе; и чрезъ такую неосмотрительность вашу, государство наше не могло пребывать въ поков и терпвло большой вредъ отъ татарскаго поганства". Далъе король перечисляетъ прежнія козацкія нападенія на татаръ, потомъ пишетъ: "Посылаемъ дворянина нашего Стрета Солтовича. Мы велёли ему всёхъ кіевскихъ (находящихся въ Кіевскомъ воеводствів) козаковъ переписать въ реестръ и доставить намъ этотъ реестръ. Поведваемъ тебв, чтобы ты ветать всемь козакамь непремённо записаться въ реестръ и поств того никониъ образомъ не выступать изъ нашихъ повелъній; а затімь кто осмінится впредь нападать на татарскіе удуси техъ хватать и казнить, либо къ намъ присылать. Если же переконскій царь, за вредь, нанесенный его подданнымъ, нападеть на наше государство, или пошлеть на него своихъ людей, тогда никакая твоя отговорка принята не будеть, и мы, безъ всякаго милосердія, взыщемь на твоихь маетностяхь и на тебъ самомъ вредъ, нанесенный нашимъ господарскимъ и земсымъ имуществамъ. Въ 1560 году оно снова настаивилъ, чтобы пограничные старосты отнюдь не посылали своихъ служебнивовь и козаковь на полевую службу. Спустя 32 года послё выговора князю коширскому, дъла козацко-мусульманскія оставались всё томъ же положеніи. Придворная политика была сама по себі, а сила вещей на аренъ татарскаго погрома—сама по себъ. Въ 1572 году король писалъ къ Дмитрію Вишневецкому, что онъ доволенъ его храбрымъ отражениемъ татаръ, но не согласился на его предложение — содержать гарнизонъ въ замкъ, устроенномъ имъ на дивпровскомъ островв, и повелвваль ему бдительно смотрёть, чтобы козани отнюдь не вторгались въ об-

ласти турецкаго императора, съ которымъ и съ крымскимъ царемъ заключенъ быль вёчный миръ. Но королевскіе наказы и угрозы оставались безъ последствій въ силу противодействія причинъ, которыя могла бы указать правительству только исторія недобитаго татарами и литвинами русскаго общества, еслибы она могла существовать въ то время, и еслибы правительство было способно послушаться указаній исторіи. Въ 1508 году, за одинъ годъ до Люблинской политической уніи, которою поляки надъядись усповоить себя относительно будущности Руси, опять читаемъ въ королевскомъ универсалъ безсильныя угровы королевскаго правительства тымь людямь, которые, подъ видомъ бунтовщиковъ и въ формъ добычниковъ, работали въ пользу ведикаго дела равноправности на суде, достинутой наконець Русью въ наше поворотное время. "Освъдомились мы", писалъ тоть же король, "что вы, самовольно выбхавши изъ нашихъ украинскихъ замковъ и городовъ, проживаете на Низу, по Дньпру, по полямъ и по инымъ входамъ, и причиняете вредъ и грабительство подданнымъ турецкаго царя, также чабанамъ и татарамъ царя перекопскаго, а тъмъ самимъ приводите границы нашихъ государствъ въ опасность отъ непріятеля. Приказываеть вамъ возвратиться въ наши замки и города съ поле, съ Низу и со всёхъ входовъ, не отправляться туда своевольно и не безпокоить татарскихъ улусовъ. Если же кто не станетъ повиноваться настоящему нашему повеленію, темъ украинскіе наши старосты будуть чинить жестокое наказаніе".

И дъйствительно нъкоторые старосты чинили, какое находили для себя выгоднымъ, наказаніе, но приводили дъло только къ тому, что мъщане и другіе люди замковаго присуду начали больше прежняго бъгать за Пороги, то есть ходить въ козаки. Не обращая вниманія на королевскія мъры къ ихъ обузданію, они повиновались болье могущественному въ жизни указанію нуж-

ды и находили по себъ предводителей, которые давали полный просторъ ихъ промыслу.

Мы видели, что Дашковичь переходиль отъ одного государя въ другому; что онъ имель родовыя села подъ Путивлемъ, принадлежавшимъ царю московскому; что онъ соединялъ вокругъ себя козаковъ двухъ сосёднихъ украинъ, 1) и служилъ въ одно и то же время двумъ государямъ. По его следамъ пошолъ внязь Динтрій Вишневецвій, сдълавшійся черкасскимъ и каневскимъ старостою около 1550 года. Когда король Сигизмундъ-Августь отваваль ему въ какомъ-то пожалованіи, онъ грозиль, что перейдеть на службу въ турецкому султану, или въ московскому царю; и действительно, въ 1553 году, простясь въ родномъ Вишневив съ двумя братьями, пустился онъ степями въ Туреччину, въ сопровождении преданныхъ ему возаковъ 2). Король безповоелся о томъ, что турки пріобрётуть въ Вишневецкомъ отличнаго полководца и постарался опять привлечь его къ себъ. Весною 1554 года, Вишневецкій получиль королевскій охранный листь и снова явился на Дибпрб. Владбя Черкасами и Каневомъ, онъ построилъ ниже Пороговъ, на островъ Хортицъ, кръпость и, подобно Дашковичу, действоваль противь татарь и турогь соединенными силами московскихъ и польскихъ козаковъ. Въ 1556 году, путивльскіе козаки, подъ предводительствомъ дыка Ржевскаго, пришли на ръку Псёль, построили суда и попыли Дивпромъ подъ крымскіе улусы. На Дивпрв къ нимъ присоединились 300 каневскихъ козаковъ изъ дружины Вишневецшто. Они вибств раззорили Очаковъ, побили татаръ и турокъ, и пошли обратно вверхъ по Днъпру. Турки пустились за ними въ

<sup>1)</sup> Пограничья Московскаго государства, прилегавшія шировими мало населенными полосами въ Литв'є и татарскимь степямъ, назывались въ Московсамъ Приказахъ также украйнами, въ смысл'є окраинъ государства.

<sup>2)</sup> Сигизмундъ-Августъ, отъ 15-го іюня 1553 года, писалъ о немъ къ Радзиину Чорному: "A ziechał ze wszystką rotą swą, to iest s tym swym wszystkim kozactwem a chłopstwem, które około siebie bawiel".

Украинскіе кобзари восп'ям князя Вишневецкаго подъ именемъ козака Байды, и песня о немъ дожила въ устахъ народа до нашего времени 1). Въ этой песне султанъ предлагаетъ козаку Байдъ въ замужество свою дочь и господство надъ всей Увраиной, если онъ приметъ магометанство. Байда осыпаетъ ругательствами султана и его въру. За это его въшаютъ ребромъ на крюкъ. Байда велитъ своему оруженосцу подать себъ лукъ со стредами и, вися на крюке, побиваетъ султана, его жену п дочку. Легенда о трагической кончинъ Вишневецкаго, съ варіяціями, повторяется у многихъ современныхъ писателей. По одной версіи, Вишневецкій, провиствъ двое сутокъ, велълъ подать себъ лукъ со стръдами и началъ избивать проходящихъ мимо турокъ. Султанъ Солиманъ пожелалъ видеть столь необывновеннаго витявя, и Вишневецкій обезсиленными руками направиль въ него последнюю стрелу. Тогда султанъ велель добить Вишневецкаго. Турки (говоритъ легенда) разръзали на кусочки и съъли его сердце, чтобы получить его мужество.

<sup>1)</sup> Существовали народныя пъсни и о Дашковичъ, но извъстный Зоріанъ Ходаковскій захватиль изъ устъ народа только отрывки ихъ, о чемъ сохранилось преданіе въ Tygodniku illustrowanym, 1862, стр. 68.

## ГЛАВА П.

Основаніе козацкой колоніи за Порогами.—Правительство старается подчинить ее областному управленію.—Оказаченная пограничная шляхта.—Вмёшательство ея въ молдавскія дёла.—Общія черты воинственной жизни у русской шляхты и у козаковъ.—Совмёстныя предпріятія охрапителей колонизаціи.

Изъ актовъ, относящихся къ первымъ временамъ козачества, видно, что возаки, подъ предводительствомъ Вишневецкаго, пытались устроить себъ постоянное мъстопребывание за Порогами. Безъ этого, они, съ одной стороны, очутились бы въ полной зависимости отъ королевскихъ старостъ, а съ другой — не могли бы отстаивать родной Дивпръ противъ татаръ и туровъ. Тяжба черкасскихъ мъщанъ съ королевскимъ старостою Пенькомъ за Звонецкій порогъ показываеть, что вольныя займища на дибпровскомъ Ниву были предметомъ соперничества между мъстною администрацією и свободною промышленностью, нежду старостами и возаками-мъщанами. Можно догадываться, что козаки, независимые скитальцы низовыхъ пустынь, втягивали въ свое товарищество осъдлыхъ жителей и вмъсть съ ними владъли на Днъпръ рыболовными мъстами и звъриными входами, то есть отпугивали отъ нихъ татаръ; а старосты объявляли эти займища королевскимъ имуществомъ, и вольныхъ промышленниковъ облагали пошлинами. Противиться старостамъ въ городахъ не было возможности: тамъ козави и козакующіе м'вщане были у старосты въ

рукахъ со всвиъ своимъ имуществомъ. Човны, рыболовны охотничьи снаряды, а также оружіе, безъ котораго нельзя б держаться на Низу, — на все это староста могъ наложить р съ помощью служебниковъ, привязанныхъ въ нему исключит ными вольностями. Необходимо было имёть за Порогами мё недоступное для пограничныхъ представителей королевской 1 сти, — подальше отъ Звонецваго порога, на который посяти Пенько, — такое мёсто, въ которомъ бы не только козацкое ро оставалось цёлымъ на время вимы, но и сами во: имъли бы постоянное убъжище отъ преслъдованія украинсь старостъ. Вольные добычники козаки не обращали вниманія мирные договоры короля съ турецкимъ султаномъ и граб азіятских вущовь, которые ходиди караванами изъ Кр. мимо Черкасъ, въ Путивль и Кіевъ. Уже одно это обстояте ство д'алало для нихъ необходимымъ притонъ, недосягаемый, г для королевскаго правосудія, такъ и для турецкой силы. Ис тавъ съ Вишневедкимъ невозможность удержаться на Хорт комъ островъ, козаки устроили себъ пристановище въ друг мъсть, гораздо ниже Пороговъ, тамъ, гдъ Днъпръ раздъляется нъсколько рукавовъ и расплывается по лъсистымъ низинамъ точинами, именно при усть в рвчки Чортомлыка. Эта рвчка п касается своими "вётками" къ другой, еще больше вётвис рвикв, Базавлуку, и вмёстё съ нею защищаеть свободный п ступъ въ дивпровскимъ островамъ со стороны прибугскихъ ( пей. На одномъ изъ покрытыхъ зарослью острововъ, навы момъ лугомъ Базавлукомъ, расположились козаки кошемъ, нынъшнему — лагеремъ, и окружили его васъкою. Все вмъ называли они Січью. Съ праваго берега Дибпра защиш это мёсто степныя рёчки съ своими вётками, по которымъ заки обыкновенно занимались звёринымъ и рыбнымъ промысля а сълвваго — невозможно было переправиться къ січовому остр чиаче, вавъ на судахъ. Такимъ образомъ сухопутному вой

не было безвозбраннаго доступа въ Січь. Что касается до турецвихъ галеръ, которыя могли прійти сюда съ моря, то отъ нихь січовый островь быль защищень дивпровскими рукавами, воторыхъ берега, покрытые камышемъ и зарослями, давали козавамъ возможность устроить въ разныхъ мёстахъ засады. Французскій инженерь Боплань, обозрівшій, въ 1638 году, Днівпрь до острова Хортицы, разсказываеть, что однажды турецкія галеры, преследуя козацкіе човны съ моря, запутались въ лабиринтъ дибировскихъ рукавовъ между островами; козаки открыли по нимъ пальбу изъ-за камышей, потопили несколько галеръ и такъ напугали турокъ, что съ тъхъ поръ они не смъли прибликаться нъ Січъ. Наконецъ, со стороны королевскихъ городовъ доступъ въ січовому острову затруднями девять пороговъ, черезъ которые умъли проводить суда только низовые козаки. Пороги на Дивпръ состоять изъ каменныхъ запрудъ, лежащихъ поперекъ рим отъ берега до берега. Вода быстро стремится сквозь промежутки этихъ запрудъ и пънится съ оглушительнымъ шумомъ. Каждый порогъ состоить изъ нескольких уступовъ, более или женье правильныхъ. Въ нъкоторыхъ число такихъ уступовъ дотодить до двънадцати, на протяжени 640 сажень вдоль ръви. Весною вст пороги понимаются водою, кромт одного, прозванчаго Ненасытециимъ, но плаваніе черезъ нихъ всегда опасно.

Подъ защитой мъстности, козаки расположились кошемъ въ виду татарскихъ кочевьевъ. Но вещественной ограды было недостаточно. Запорожская колонія могла держаться на своемъ опасвомъ займищъ только чрезвычайнымъ напряженіемъ духовныхъ сиъ, которое козаки называли въ своихъ думахъ лицарствомъ. Оно состояло въ мужественной ръшимости на все, что бы ни случилось въ удаленіи отъ населенныхъ мъстъ Украины, состояло въ териъливомъ перенесеніи всякихъ трудовъ и лишеній, въ сотраненіи спокойствія при всевозможныхъ случайностяхъ и неудачатъ. Не найдя счастья въ семейномъ и общественномъ быту, за-

e

÷

7

۲

Į

порожцы создали себъ семью безъ женщины. Они другъ др называли братьями, братчиками, а своего "отамана" — батык Ввести въ Січь женщину запрещалось козаку подъ смерти казнью, хотя бы то была его родная мать. Січъ — мати, а Ве кий Лигг — батько, говаривали запорожцы, и эти слова встав въ пъсню, дошедшую до нашего времени. Мрачное чувство чужденія отъ свёта и обычных утёхъ сказывалось въ запор скомъ быту. Запорожская веселость, которою низовые братч гордились и хвалились, которую вмёняли молодежи своей въ о занность 1), была веселость трагическая, происходящая оть г очарованія въ жизни, и постоянно сопровождалась иронією 1 сарказмомъ, въ знавъ презрѣнія къ ея обманчивымъ блага Опасность вистла у запорожца надъ головой каждую мину жизнь его была крайне необезпечена, и отсюда - равнодушіе смерти, которымъ запорожскіе козаки постоянно удивляли с ихъ наблюдателей. Въ основании січового братства лежалъ св го рода аскетизмъ. Онъ выражался главнымъ образомъ въ товности на смерть, въ спартанскомъ перенесении физически страданій, въ совершенномъ равнодушім ко всему, чёмъ рожить человъть въ быту обыкновенномъ. Въ чомъ же за рожецъ находиль отраду, которую наша душа, этотъ всег бъждающій инстинкть жизни, создаеть себъ въ какомъ то ни было безотрадномъ положеніи? У него была въра будущую жизнь, противоположную здівшней <sup>2</sup>). По его убі

<sup>1)</sup> Даже во времена упадка Запорожья, по изустнымъ преданіямъ старожил 40-хъ годовъ, отъ поступающаго въ козаки требовалось отсутствіе тоски по до и умѣнье найти веселую сторону во всемъ непріятномъ. Въ 1595 году пос императора Рудольфа II называетъ запорожцевъ, въ своемъ дневникъ, freud Volk.

<sup>2)</sup> Сарницкій, въ своей книгѣ: "Descriptio veteris et novae Poloniae", на салъ о козакахъ странную вещь: "Religio apud eos magna ex parte Machoi tana". Но, если принять во внимяніе: что даже на Вольни въ XVI вѣкѣ быть люди вовсе неврещенные, что козаки между пріятелями татарами находили кихъ философовъ, каковъ былъ толерантный Хаджи-Гирей; если при этс

денію, истреблять мусульмань, вредить имъ всёми возможными средствами — было лучшей заслугой передъ божествомъ. Заслугу истребленія и вредоносности, на своемъ опасномъ посту, сознаваль онъ постоянно, и это сознание было отрадой безотрадной жизни его. Въ его глубокомъ чувствъ вражды къ мусульманамъ было, безъ всякаго сомненія, нечто традиціонное. Неожиданный татарскій погромъ, этотъ разбойницкій ударъ по русскому сердцу, запечатыйлся въ "храбрыхъ русичахъ" вёчною ненавистью въ монгольскому племени, и она нашла самое сильное выражение свое въ запорожскомъ козакъ. Это чувство для людей, не имъвшихъ ни церкви, ни священника, на разстояніи трехсоть версть, было замъною религіозности, которую ошибочно приписываютъ козакажь въ смысле церковномъ 1). Оно зародилось до появленія козачества на исторической аренъ и пережило его паденіе. До сихъ поръ народная пёсня повторяеть мотивъ, который быль основою запорожской завзятости:

вспомнить; какъ наши украинскія баби, первыя учительницы насл'ядственных вірованій, представляють жизнь померших душь, то, можеть быть, и не сл'ядуеть упрекать почтеннаго географа польскаго въ грубой ошибкт. Не надобно при тожь упускать изъ виду, что въ составъ новаго населенія Кіевской земли вошли и магометане. Князья Олелько и Симеонь, какъ это изв'ястно изъ современных актовъ, раздавали села и селища кіевскимъ татарамъ наравн'я съ "архимандритомъ печерскимъ, боярами, слугами, сокольниками". Были татары "служивые" и въ конц'я XVI в'яка на Украинтъ. Князь Острожскій, въ 1580 году, наёхавъ на Жидичевскій монастырь, оставиль въ немь гарнизаль, въ составь котораго входили и татары, которыхъ истецъ называеть поланцами.

<sup>1)</sup> Только послё Хмельнищины построена въ запорожской Січё церковь. Здёсь намъ необходимо указать на ошибку автора "Богдана Хмельницкаго". "Запорожецъ", говорить онь, "вступая въ Січу, долженъ быль ходить въ церковь, хранить посты и обряды по уставу восточной церкви. Такъ жили по описанію, передавному малорусскими лётописями, переме запорожцы, остававшіеся на болёе или менёе продолжительное время въ Січё". ("Богданъ Хмельницкій", изданіе третье, исправленное и дополненное, т. І, стр. ХХУ.) Достопочтенный историкъ сослался на малорусскія лётописи. Но кёмъ и когда онё были писаны?....

Въ ту же ошноку впали и В. В. Антоновичъ и М. П Драгомановъ, въ прекрасномъ трудъ своемъ: "Историческія Пъсни Малорусскаго Народа" (стр. 288). Конецъ думи о Кишкъ Самійлъ—новъйшая передълка кобзарская: ни Січова Покрова, ни Межигорскій Спасъ тогда еще не существовали.

Та вже шаблі заржавіли, Мушкеты безъ курківъ, А ще серце козацькее Не боиться турківъ.

Въ отрывочной замъткъ, записанной неизвъстнымъ поляком въ XVI столътіи, сохранилось характеристическое воззваніе, с которымъ появлялись запорожцы въ Украинъ передъ каждымъ за думаннымъ ими вторженіемъ въ Турещину. Вотъ какъ они заох чивали къ походу на своего исконнаго врага монгола, преобря зившагося въ татаръ и турокъ: "Кто хочетъ за христіянску въру быть посаженнымъ на колъ, кто хочетъ быть четвертован колесованъ, кто готовъ претерпътъ всякія муки за святой крест кто не боится смерти, — приставай къ намъ. Не надо смерт бояться: отъ нея не убережешься. Такова козацкая жизнь!"

И не каждаго принимали они въ свое военное братство. Да того, чтобы вступить въ ихъ курени, требовалось или громко извъстности, или суроваго испытанія. Ни породою, ни званіем они не считались. Самые отаманы запорожскіе, послѣ выбор на ихъ мъста другихъ, дълались простыми козаками. Въ дълах частныхъ, судъ и расправу производили запорожцы большин ствомъ голосовъ по куренямъ; въ дълахъ, общихъ для всего, вой ска, приговоры постановлялись радою, въ которой участвовал каждый съ одинаковымъ правомъ голоса. Срокъ пребыванія з Порогами ни для кого не назначался: можно было пріъхать в Січъ и уъхать изъ Січи во всякое время. Какія бы кто ни со вершилъ преступленія въ городахъ, запорожскому братству ні до чего не было дъла; но за то строго карались проступки, со вершонные въ предълахъ запорожскаго присуду. За кражу самої незначительной вещи опредълялась смертная казнь 1). За убій

<sup>1)</sup> По разсказу Янчара-Поляка, нисанному передъ 1500 годомъ, такая ж строгость относительно воровства была заведена и у султана Амурата. Лучий люди у Амурата, лучийе воины его были потурнаки-славяне. Заимствованія воег

стю товарища, преступника зарывали въ землю вмѣстѣ съ убитить. Пьянство между запорожцами не считалось порокомъ, но в походахъ противъ непріятелей, подъ страхомъ смертной казни, соблюдалась трезвость. Опасное положеніе запорожскаго коша требовало строгой дисциплины. Не смотря на свободу прівзда и чтивда, не смотря на равенство между членами военнаго братства, порядокъ дъйствій и бдительность сторожевыхъ постовъ на Запорожьѣ, или на Низу, какъ говорилось встарину, смещись даже между польскимъ рыцарствомъ. По свидътельству правъдика Папроцкаго, не только многіе хорошіе воины изъ межой піляхты, но и сыновья знатныхь пановъ вздили за Порота для изученія "порядка и рыцарскаго дъда" 1).

Это была республика, образовавшаяся въ силу противодъйскія русскаго духа татарскому. Съ одной стороны, она сохрания главныя черты своего происхожденія, именно — христіянскую віру в богатырскіе обычаи, съ другой — усвоила себъ набздническіе нравы, безъ чего невозможно было бы ей существовать виъ татары вмёстё съ турками вторгались безпрестанно въ днёстровскую и днёпровскую Русь, такъ запорожскіе рыцари напали на татарскіе улусы и турецкіе замки. Какъ татарская ода получала подарки отъ польскаго короля и отъ московскаго

мих обичаевъ возможни на обѣ стороны между христіянами и мусульманами. Вода идеть бывано цесарское войска (разсказываетъ Янчаръ-Полякъ), никто в нешь не смѣлъ идти или ѣхать по засѣянному полю, или причинить комущоју малѣйшій убытокъ, или что-нибудь даромъ взять. Кто взялъ у кого тольво курицу, ничѣмъ инымъ не отвѣчалъ за то, какъ годовою. Однажды пожаловить султану баба, что одинъ азанъ выпилъ у ней молоко. Азанъ отпирался; султанъ велѣлъ распороть ему брюхо, чтобы посмотрѣть, есть ли тамъ волоко.

<sup>1)</sup> Этотъ современникъ козачества, еще не воевавшаго съ панами, въ рѣдкой пить книгѣ своей "Ogrod krolewski", подъ 1594 годомъ, пишетъ: "Wiele chudych meholkow potciwych dla cwiczenia w rycerskich sprawach tam iezdzi, i s paniąt krakich, Podolskich, między nie niemalo zaiezdza, bo między niemi dobrze się Vywiczyć może w porządek y w czynność rycerską".

даря за то, чтобъ не вторгалась въ ихъ предѣлы, такъ и козацкая принуждала не только обоихъ государей, но и са татаръ откупаться отъ нея ежегодными подарками <sup>1</sup>).

Первоначальною задачею козачества, какъ мы видъли из ляціи Претвича, было—наблюдать въ степяхь за движеніем таръ и посылать къ пограничнымъ гарнизонамъ извъстія о ближеніи опасности. Когда королевскимъ воеводамъ и старогудавалось встрътить или настигнуть и поразить орду, об венно вооруженную илохо и неспособную къ продолжители бою,—козаки пускались въ погоню за остатками разбитой в и, въ награду за свою неутомимость, получали отбитую у добычу, всего охотнъе—лошадей. Утвердясь за Порогами, к сторожили татаръ на переправахъ черезъ Днъпръ, не допу ихъ переходить съ "татарской" на "русскую", то есть на пр сторону. Но не всегда были у нихъ къ тому средства, и вс низовцы предпочитали нападать на татаръ, когда они, об ненные плънниками и награбленнымъ добромъ, возвращали свои улусы.

Польское правительство не поддержало ни Дашковича в предложеніи устроить на Днёпрё сильную стражу, ни Вишневецкаго во время опаснаго пребыванія его на остров'є тицё. Дядя польскаго л'єтописца Більскаго, Янъ Орышс долго гетманствоваль у запорожцевь при Стефан'є Батор также пришоль къ мысли о необходимости защитить отъ т подн'єпровскіе замки. Онъ быль готовь заняться этимъ думично, и не сомн'євался въ усп'єх'є. "Еслибы на дн'єпров островахъ построить замки", пишеть, наслушавшись его, пл никъ, "не лазили бы къ намъ эти вши татары; отняли бы нихъ весь Дн'єпръ, только бы захот'єли. Но мы предпочи отбиваться отъ татаръ у Самбора!"

<sup>1)</sup> Объ этомъ упоминается въ той же книгѣ Папроцкаго.

Правительство Сигизмунда-Августа не знало, что ему дълать съ козавами. Оно нуждалось въ нихъ во время войны; но войну Польша вела тогда на стверт, куда козаки шли не охотно. Въ нивовыхъ пустыняхъ, между Дивпромъ и Дивстромъ, польская политика старадась поддержать миръ; а въ мирное время козавать оставалось только чумачествовать, да — въ отмщение татарсимъ козавамъ-грабить степныхъ чабановъ. Въ томъ и другомъ промысле стесняли ихъ пограничные воеводы, старосты и другіе урадники, которые уже и тогда смотреди на низовыхъ козаковъ, на помъху въ управленіи краемъ. У каждаго изъ нихъ были соож козаки, составлявшіе низшую степень привилегированныхъ служебниковъ. Вольнаго сбора дюдей, приходившихъ на зиму въ городовую Украину съ дивпровскаго Низу, они не любили. Съ дугой стороны, низовые казаки вели себя въ Украинъ буйно, не илатили долговъ и, какъ люди неосъдлые, которыхъ "не по чонь было сыскивать", отличались безнаказанностію. Чтобы дерзать ихъ въ большей зависимости отъ правительства, король Сипвиундъ-Августъ, въ 1572 году, поручилъ коронному гетману, Орію Язловецкому, выбрать лучшихъ изъ нихъ на королевскую стужбу. Этимъ выбраннымъ назначено было изъ королевской газны жалованье; они были освобождены отъ власти и присуду Граннскихъ урядниковъ, и подчинены непосредственно коронному гетману; для разбирательства же споровъ между освдлыми ителями и козаками, приходившими съ Низу въ королевские города и замки, быль назначень старшим и судьею нады всёми вызовыми козаками бълоцерковскій шляхтичь Янь Бадовскій. Чтобы воеводы, старосты и другіе украинскіе урядники не преилствовали ему дъйствовать по усмотренію короля и короннаго гетмана, онъ освобождался отъ юрисдикціи містныхъ властей, фомъ случаевъ насилія и кровавыхъ поступковъ, а два дома его въ Бълой-Церкви, съ огородами, грунтами и всъми ихъ принадлежностями, были изъяты изъ замковаго и мѣщанскаго присуду бѣлоцерковскаго, освобождены отъ всякихъ платежей и повинностей, и, сверхъ того, дозволено было Бадовскому и его женѣ содержать въ своихъ домахъ вольный шинкъ, медъ, пиво горілку, не платя установленной за то капщизны и другихъ пошлинъ.

Оставляя Дибиръ въ спорномъ владении низовыхъ козаковъ и татаръ, Польская Речь-Посполитая какъ-бы отреклась отъ рус ской территоріи, лежавшей за чертою украинскихъ замковъ; в польскіе писатели XVI віка прямо говорили, что запорожцы живуть на татарскихъ земляхъ. Кородю Сигизмунду-Августу и его сенаторамъ казалось возможнымъ оставаться постоянно въ мирныхъ отношеніяхъ съ турецкимъ султаномъ, который объщал въщать на крюбахъ татарскихъ мурзъ, если они осмълятся вторгаться въ польскія владенія, и, въ замень того, требоваль укрощенія козацвихъ разбоевъ. Платить врымскому хану дань и направлять его на московскія земли находили они удобнівшимь нежели воевать съ азіятцами. Татарскіе набъги небольшими ор дами на пограничныя воеводства считались неизбёжнымъ аломъ противъ котораго принимались мёры мёстными властями, какт противъ разбоя. Такъ точно и турецкое правительство смотръл на козаковъ, нападавшихъ отъ времени до времени на татаръ і туровъ. Между ръбами Днъпромъ и Бугомъ турецкіе чабаны пас ли овецъ на польской земль, и уполномоченные съ той и дру гой стороны делились общею съ нихъ десятиною.

Изъ этого видно, что въ царствованіе Сигизмунда-Августа не смотря на развитіе козачества, которое было едва замътно при Сигизмундъ І, не смотря на разореніе Очакова и другихъ ту рецко-татарскихъ кръпостей, построенныхъ на бывшей террито ріи великаго княжества Литовскаго, не смотря даже на столкнове ніе русско-польскаго рыцарства съ турками въ Молдавіи, отно шенія Польскаго государства къ Турціи были вообще мирных Но въ русскихъ областяхъ, противолежащихъ мусульманском

міру, накоплатся запась боевого народу, для котораго война составляла насущную потребность. Молодежь, собираясь на пограничьй или за Порогами, съ неудовольствіемъ выслушивала подтвержденія правительства о сохраненіи мира съ султаномъ, которий называль своими земли, занятыя татарскими кочевниками-Подъ видомъ преслідованія хищниковъ, она безпрестанно вторгалась въ чужія владінія; а украинскіе землевладільцы того времени не столько разсчитывали на доходы съ хозяйства, сколько на военную добычу. Все вмісті, на перекоръ центральной власти, какъ это часто бывало въ Польші, привело государство къ неизбіжному столкновенію съ Турцією, отъ исхода котораго должна была зависіть вся будущность Річи-Посполитой.

Первой причиной столкновенія было стремленіе пограничних пановъ овладѣть Молдавскимъ господарствомъ. Неудачная попытка князя Димитрія Вишневецкаго и его трагическая кончина не только не ослабили, но еще усилили въ нихъ охоту идти по его слѣдамъ. Пограничные представители шаткой политики Рѣчи-Посполитой, русскіе паны Язловецкіе, Сінявскіе, Мелецкіе, Геротрты, Рожинскіе, Лянцкоронскіе, на собственный рискъ, но не безъ тайнаго одобренія королевскихъ совѣтниковъ, издавна соперничали съ турками за господство въ Молдавіи, хаживали въ козаки черезъ ея границы, искали въ ней воинской славы и часто находили смерть.

Эта страна была тогда еще независимымъ вняжествомъ, но турки, давъ ей почувствовать свою силу, наложили дань на ея посподарей и, чтобы увеличить эту дань, помогали одному господарю низвергнуть другого, лишь только являлся такой претенденть на молдавскій престоль, который объщаль платить больше своего предшественника. Вмёстё съ этимъ, они захватывали въ свою власть кръпкія позицій въ Молдавіи, заводили въ ней мусульманскія поселенія, и самихъ господарей старались отуречить. Съ своей стороны, пограничные паны Рѣчи-Посполитой вмѣшх-

вались въ молдавскія дёла, на томъ основаніи, что молдавскіе господари издавна были вассалами польскихъ королей. Они помогали то одному, то другому господарю въ борьбѣ за молдавскій престолъ, смотря по тому, кто изъ нихъ былъ полезиѣе для нихъ лично, и отъ кого Рѣчь-Посполитая могла ожидать больше добра.

Населеніе Молдавін испов'ядывало православную в ру, совершало богослужение на церковно-славянскомъ языкъ, употребляло письменность русскую и, независимо отъ мъстнаго румунскаго нарбчія, во многихъ м'естахъ говорило языкомъ днестровской и дивпровской Руси. Множество природныхъ русскихъ, во времена татарщины и пограничныхъ бъдствій въ XV и XVI въвъ, выселялось цёлыми осадами въ Молдавію. Съ другой стороны, богатые молдаване, тесничые турками и деспотизмомъ самихъ господарей, пріобреди именія въ Брацлавщине, на Подолье, на Покутью, и делались подданными польскаго короля. Родственныя. пріятельскія и торговыя связи между моддаванами и населеніемъ русскимъ были таковы, что Молдавія казалась пограничнымъ панамъ другою Украиною Польскаго государства. Что касается до козавовъ, то между ними многіе были природные молдаване, волохи, какъ тогда говорилось. Даже за порогами можно было найти людей, бъжавшихъ изъ Сороки, Яссъ и другихъ молдавснихъ городовъ вследствіе разныхъ случайностей. Молдавскіе бояре служили также и въ пограничномъ, такъ-называемомъ подольскомъ войскъ, которое состояло почти изъ однихъ русскихъ. И наоборотъ, многіе козаки-дворяне и козаки-мѣщане постоянно находились въ службъ у молдавскаго господаря Богдана, въ качествъ его тълохранителей.

Самъ Богданъ былъ преданъ интересамъ Рѣчи-Посполитой, готовился купить на Руси имѣнія, чтобы въ нихъ поселиться, въ случаѣ ссоры съ султаномъ, и состоялъ въ родствѣ съ руссыми панами. Родная сестра его была замужемъ за Касперомъ Панев-

свимъ, сыномъ жидичевскаго старосты; другую сваталъ у него знатный пограничный панъ, Христофоръ Зборовскій, а самъ онъ былъ женатъ на дочери львовскаго хорунжаго, Яна Тарла. Бракъ этотъ состоялся при посредствъ пограничныхъ воеводъ—русскаго Яна Язловецкаго и подольскаго Николая Мелецкаго, которымъ Сигизмундъ-Августъ, по смерти Яна Тарла, ввърилъ опеку надъ его дочерью. Въ основаніи родственныхъ и дружескихъ связей Богдана съ пограничными панами лежала мысль — возвратитъ Молдавіи прежнюю независимость отъ турокъ. Эту мысль, безъ сомнънія, поддерживали въ немъ его днъстровскіе пріятели, которые хотъли заслонить Волощиною Ръчь-Посполитую отъ турокъ, "какъ щитомъ или стъною".

Но, пока Богданъ готовился къ борьбъ, та же самая мысль овладъла другимъ, болъе отважнымъ и способнымъ человъкомъ. Нъто Русинъ Ивоня, обогатившійся удачною торговлею, проанвая въ Царьградъ, воспользовался ропотомъ молдавскихъ бояръ на то, что господарь окружилъ себя поляками (такъ назывались тогда безразлично всв подданные польскаго короля), которыхъ содержание обходится тувемцамъ слишкомъ дорого. Онъ вошоль въ тайныя сношенія съ недовольными, а между тімь располоандъ въ свою пользу султанскій дворь богатыми подарками. Ивоня домогался господарского престола еще прежде, но не успѣль въ своихъ стараніяхъ у султана. Теперь онъ ръшился на самое сильное средство-приняль магометанскую въру. Султань позволиль Ивонъ составить наемное войско изъ турокъ, грековъ и сербовъ для вторженія въ Молдавію. Съ помощью преданныхъ себъ знатныхъ молдаванъ, Ивоня овладълъ престозомъ, безъ отпора со стороны Богдана. Тогда Богданъ, обезпечивъ за собой Хотинскую кръпость, обратился за помощью къ подольскимъ своимъ пріятелямъ. Дівло было представлено королю Сигизмунду-Августу. Король не решился посыдать войско въ Мощавію, изъ опасенія нарушить миръ съ турками. Вийсто того, онъ просилъ султана чрезъ своего турецкаго посла, Тара новскаго, возвратить господарство Богдану. Но султанъ, какъ 1 слъдовало ожидать, отдалъ господарскій престолъ Ивонъ. Все это было не болье какъ формальности. Правительство польско предоставило пограничнымъ панамъ разръщить частнымъ обра зомъ вопросъ о томъ, кому владъть Молдавіею. Въ случать не удачи, они поплатятся своими потерями, а въ случать торместв: надъ турками, Ръчь-Посполитая приметъ ихъ дъло за свое соб ственное. Такъ постоянно вело себя польское правительство помолдавскому вопросу.

Въ Украинъ, а подъ это время въ особенности въ Украинъ Подольской, было много людей, жаждавшихъ идти въ козаки,кто просто изъ-за добычи, кто для рыцарской славы, а кто ст политическою цёлью—не дать восторжествовать въ Молдавіи ту рецкой партіи на счеть партіи польской. Представителями по следняго разряда охотниковь до возациаго промысла были таки люди, какъ подольскій воевода Николай Мелецкій, русскій вое водичь Сінявскій, скальскій староста Станиславь Лянцкоронскії и хмельницкій староста Михаиль Язловецкій. Къ нимъ при мкнуло много другихъ пограничныхъ пановъ съ панцырными ро тами и козацкими сотнями. Сінявскій составиль одинь отряді своего ополченія изъ безбородыхъ юношей, жаждавшихъ военноі славы, которая на пограничь в считалась лучшимъ, чего можетт желать представитель дворянского рода. Набралось всего тысячь двъ воиновъ: сила сравнительно незначительная; но польская Русь редбо выступала противъ азіятцевъ въ большемъ числе Подобно чешскимъ таборитамъ, пограничные рыцари-козаки вообще стояли на томъ, чтобы малымъ числомъ хорошо вооруженныхъ и опытныхъ воиновъ поражать нестройныя силы противниковъ.

Походъ въ Молдавію 1572 года описанъ польскимъ гераль*дикомъ* Папроцкимъ, который отличался особенною любовью кт собиранію всякаго рода современныхъ извѣстій. Сочиненіе Папроцваго утрачено, но оно послужило матеріяломъ для свазанія, составленнаго объ этомъ походѣ славнымъ поборнивомъ вальвинизма въ Поль́шѣ, Яномъ Ласицвимъ. Авторъ посвятиль свое свазаніе самимъ предводителямъ похода, Мелецкому и Сінявскому. Это обстоятельство не позволяетъ намъ принимать на вѣру всего, что въ немъ говорится о мужественныхъ подвигахъ каждаго изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Обратимъ вниманіе только на тѣ мѣста разсказа Ласицваго, которыя характеризуютъ панскіе походы того времени вообще и козацкіе въ особенности 1). Въ нихъ мы получимъ новыя понятія о людяхъ, которые пригрывали колонизацію польской Руси отъ мусульманскаго міра и непосредственно принимали въ ней участіе.

Переправясь за Дивстръ, Богданъ, съ общаго согласія войска, ввериль начальство надъ нимь Мелецкому, а Мелецкій выбраль помощникомъ и товарищемъ Сінявскаго, которому (замъчаетъ Ласнцкій) король вскор' предоставиль главное предводительство походомъ. Войско начало свое дело грабежемъ жителей, подъ предлогомъ обычнаго собиранія съёстныхъ припасовъ. Мелецкій поставиль среди лагеря висёлицу и грозиль ею грабителямь; нотомъ сдёлалъ перепись войску; 700 человёкъ, неспособныхъ къ войнь, отослаль домой, и только съ 13-ю сотнями продолжаль походъ въ Пруту. Первыя стычки съ отрядами Ивони позводили ену двинуться въ Яссамъ; но у Степановецкихъ-Могилъ узналъ онь, что Ивоня идеть навстрвич съ превосходными силами. Предпріятіе оказалось безусившнымъ. Мелецвій різшился отступить. Это было одно изъ техъ отступленій, которыми войска гордятся, вать побъдами. Все свое искуство употребиль Мелецкій на то, чтобы уклониться отъ битвы съ многочисленнымъ непріятелемъ,

<sup>1)</sup> Что этоть походь быль козацкій по преимуществу, видно и изъ приведеннаго ниже рукописнаго универсала Стефана Баторія, въ которомъ король принасиваеть козакамъ нарушеніе мира съ турками походомъ въ Молкавію.

который преследоваль его отъ одного становища до другого. Изъ противнаго стана выманивали горячихъ воиновъ на обычное тогда единоборство. Турецкіе удальцы въ золоченыхъ панцыряхъ, говоря пославянски (это, конечно, были "потурнаки", ренегатыславяне), вызывали прославившихся въ пограничныхъ войнахъ смёльчаковъ на бой поименно и осыпали ихъ насмёшками. Тъ рвались "защищать свою честь", и, не смотря на запрещеніе предводителя, отъ времени до времени закипалъ такъ-называемый грець. Сперва сражались въ одиночку; потомъ десятки и сотни воиновъ бросались въ поле на выручку товарищей. Съ трудомъ удерживалъ Мелецкій своихъ спутниковъ отъ общаго бол, который быль бы для нихъ гибелью. Съ объихъ сторонъ дъйствовали копьями и закрывались щитами. Употреблялись въ дёло пушви, но о ружьяхъ у Ласицкаго не упоминается. Простота одежды, свойственная козачеству, была такова, что одного турецкаго богатыря, одётаго сверхъ лать въ леопардовую шкуру и украшеннаго страусовыми перьями (обычная впоследствіи роскошь военной шляхты), прозвали шляхтичи святочною маскою. Отражая нападеніе за нападеніемъ, войско Мелецкаго продолжало отступать въ Хотину. Здёсь непріятели заступили ему дорогу въ переправъ на родной берегъ. Коронный гетманъ Язловецкій выручиль своихъ изъ бъды только угрозою вступить въ Молдавію съ короннымъ войскомъ, котораго, впрочемъ, у него было всего 800 человъкъ. При этомъ турецкому правительству было заявлено, что будтобы польское войско помогало Богдану отстоять свое господарство безъ въдома короннаго гетмана и короля, такъ какъ ему не была извёстна воля султана о возведени на престоль Ивони вмъсто Богдана. Все-таки волохи затруднили Мелецкому переправу. По случаю прибывшей въ Дивстрв воды, множество лошадей потонуло.

Какъ характеристическую черту нравовъ ходившей въ козаки русской шляхты, приведемъ слъдующія слова Ласицкаго: "Гово-

рять всё, что Мелецкій вымолиль у Бога спасеніе своего войска: не разъ видали его молящимся по цёлымъ ночамъ".

Богданъ, потерявъ надежду на возвращение господарства, увхалъ съ своими сокровищами въ Московское царство. Въ Хотинской крыпости оставался, между тымь, посаженный имь гарнизонъ, подъ начальствомъ шляхтича Добросоловскаго. Новый господарь .Ивоня воспользовался этимъ случаемъ, чтобы войти въ дружескія сношенія съ пограничными панами. Онъ выразиль королю готовность присягнуть ему на верность, если врепость будеть ему сдана безь боя, и дъйствительно присягнуль. Отсюда съ новымъ господаремъ начались у пановъ тъ же отношенія, вакія были съ Богданомъ. Ивоня, подобно своему предшественнику, находился въ близкихъ связяхъ съ пограничными панами, тыть болье, что по языку быль русинь, такь что русскіе люди маже навывали его Иваномъ, а не Ивонею. Магометанскую въру Івоня отбросиль, лишь только вытёсниль изъ Моддавіи Богдана, наемное турецкое войско распутиль, а вмёсто того зазываль ть себъ на службу христіянь и укръпляль важнъйшіе военные цинты на границахъ своихъ владеній. Сделалось очевиднымъ, что Ивоня намеренъ господарствовать по примеру прежнихъ вдадетелей Молдавін. Богатырская наружность, цветущая молодость и ръдкое мужество въ битвахъ привлекали къ нему сердца охотниковъ до войны, а жестокими казнями, на турецкій манеръ, онь ваставляль всю Молдавію повиноваться себ'в безпрекословно.

Пользуясь возникшими въ Парьградѣ на счетъ Ивони опасенями, Петръ, господарь Закарпатской Волощины (вабъ называли тогда Валахію, въ отличіе отъ Молдавіи, которая называлась просто Волощиною), началъ искать господарскаго престола для своего брата, и предложилъ султану платить вдвое больше подати, противъ того, что платилъ Ивоня, именно 120.000 червонцевъ. Между тѣмъ Сигизмундъ-Августъ скончался, и на польскій престолъ былъ призванъ французскій принцъ Генрикъ, царствовавшій потомъ во Франціи подъ именемъ Генриха III. Въ то самое время, когда въ Краковъ совершался обрядъ коронаціи къ Ивонъ явился султанскій чаушъ съ требованіемъ двойного харача. По примъру Богдана, просившаго помощи у Сигизмунда-Августа, Ивоня обратился къ новому королю съ просьбою защитить его отъ султана, или, по крайней мъръ, объявить во Львовъ Каменцъ и другихъ городахъ, что никому не запрещается вступать въ службу къ молдавскому господарю. Но Генрихъ, тъмъ же порядкомъ, что и Сигизмундъ-Августъ, отказался содъйствовать къ войнъ господаря съ турками, ссылаясь на мирные договоры польскаго правительства съ султаномъ.

Прошлый походъ въ Молдавію коронный гетманъ принисываль своевольству пограничной шляхты, которая будтобы безт его, и королевскаго въдома поддерживала господарскія права Богдана; теперь надобно было прикрыться своевольными козаками Шляхтичь Горецвій, описывая новый походъ въ Молдавію, такт же какъ и Ласицкій, на основаніи утраченнаго для насъ повівствованія Папроцваго, говорить, что Ивоня, получивъ отъ Генриха отвазъ, обратился въ небольшой горсти польской конницы которая промышляла добычею въ низовьяхъ Дивпра, и которук сворве можно было назвать навздниками, потому что она всюду гонялась за непріятелемъ по бездорожьямъ, скрытнымъ м'естамз и пустынямъ. "Козани, канъ называють въ Польше этихъ навзаниковъ (продолжаетъ Горецкій), не обращая вниманія на кород Генриха, который запрещаль имъ идти въ Волощину, тотчаст явились на зовъ господаря", и т. д. Сочиненіе Горецкаго, по священное польскому магнату Андрею Гуркв и напечатанное на его счеть во Франкфуртв, имвло характерь правительственної манифестаціи. Съ одной стороны, оно должно было заявить Европъ, съ какими малыми силами возможно противустоять страш ному въ тв времена могуществу турокъ, но съ другой — авторъ повровительствуемый однимь изъ правительственныхъ лицъ РичеПосполитой, не иначе могь прославить подвиги поляковъ, какъ прикрывши ихъ именемъ козаковъ, которыхъ и самое существованіе не изв'єстно правительству. Между тімь во главі предпріятія поставиль онь знаменитое имя Сверчовскаго, котораго предокъ, въ 1512 году, подъ предводительствомъ княвя Острожскаго, участвоваль въ прославленномъ на всю Польшу пораженіи татаръ у Вишневца, надъ Горынью. Сверчовскій, по словамъ Горецваго, "мужъ опытный въ военныхъ дёлахъ и отличавшійся физическою силою", имълъ у себя двъ сотни конницы. Столько же привель съ собой Барсанъ. Къ нимъ присоединились двъ сотни, составившіяся изъ брацлавянх 1). Кавъ понимать это слово у Горецкаго, ръшить повамъсть трудно: были ли то дворяне изъ Брацлавщины, или же просто мѣщане города Брацлава, которые, замътимъ кстати, такъ же, какъ и корсунцы, долго не подчиняись юрисдивціи воролевскаго старосты, считая себя прямыми возаками. Остальное войско, очевидно, состояло изъ дворянскихъ ополченій, ходившихъ въ козаки ради славы и добычи 2). Козавовъ-дворянъ участвовало въ походъ Сверчовскаго много, но Горецкій упоминаеть только о четверыхъ, какъ о предводителяхъ. То были: Козловскій, съ двумя сотнями спутниковъ; Стушенскій, также съ двумя сотнями; Янчи, съ сотнею, и Соколовскій, съ сотнею; всего 12 сотень. Въ числъ захваченныхъ потомъ тур-

<sup>1)</sup> Въ польскомъ переводъ сочиненія Горецкаго сказано, что всѣ послѣднія отни привель Брадлавскій; но это—извращеніе слѣдующихъ словъ подлинника: Braclaviensium quoque erant ducenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Слава и добыча—значили въ то время почти одно и то же. Горецкій выразился о козазахъ такъ: qui de mori, gloriae ac praedae, tam sibi quam heris suis acquirendae causa, etc. Папроцкій разсказываеть, что когда одинъ шляхтичь, крещеный противъ воли ролителей въ латинскую въру и воспитанный ладен-католиковъ, явился къ отцу съ богатою военною добычею, онъ былъ привить, сверхъ чаянія, весьма благосклонно. (Herby Rycerstwa Polskiego, изд. 1584, стр. 543. Ръдчайшій экземпляръ этой книги, безъ перепечатанныхъ 20-ти листовъ, которые были въ свое время сожжены, находится въ Императорской Публичной Библіотекъ).

ками въ плънъ упомянуты еще слъдующія дворянскія имена: Задорскій, Зальскій, Копытскій, Ресковскій, Либишовскій, Чи-жовскій, Суцинскій и Богуцкій 1). Все это, очевидно, были знатные дворяне, такъ какъ родственники выкупили ихъ изъ плъна "за большія деньги".

Походъ Сверчовского извъстенъ въ лътописяхъ подъ именемъ Войны Ивони. Война эта имела исходъ несчастный, но сделала сильное впечатление на тогдашнее польское общество, благодаря красноръчивому описанію Горецкаго. При франкфуртскомъ изданіи книги припечатаны датинскіе стихи познанскаго медика и философа, Линденера, въ которыхъ авторъ поставленъ наравнъ съ Титомъ Ливіемъ. Знаменитый ученый того времени, Писторій, перепечаталь сочинение Горецкаго въ своемъ собрании историковъ польскихъ. Трудомъ Горецкаго воспользовался, при составленіи своей хроники, Більскій, а черезъ полв'яка-изв'ястный Фредро, въ "Исторіи Польскаго Народа". Последній несколько разъ позводиль себь усумниться, чтобы малочисленное войско Сверчовскаго одержало столько блистательныхъ побёдъ надъ непріятелемъ, который превышалъ его численностью, по крайней мѣрѣ, въ двадцать разъ, но темъ не мене вдается въ описание битвъ со всёми подробностями, очевидно, вымышленными Горецкимъ.

Личность Сверчовскаго, по недостаточному развитію исторической науки въ XVI и XVII вѣкѣ, остается для насъ темною, и въ чомъ именно состояли подвиги козаковъ, помогавшихъ Ивонѣ, трудно сказать навѣрное. Знаемъ только, что козаки занали, разграбили и до половины сожгли Бѣлгородъ на Днѣстрѣ, ибо на это указываетъ Ахматъ-чаушъ, пріѣзжавшій въ посольствѣ отъ султана на сеймъ 1575 года, и что, кромѣ того, разрушили

<sup>1)</sup> Имена эти, напечатанныя не совсёмъ вёрно полатыни, исправлены по хроникѣ Більскаго; а что Більскій, какъ современникъ похода, не ошибался, видно изъ того, что всё эти имена включены Папроцкимъ въ книгу его "Panosza" etc.

еще какіе-то замки, на что жаловался польскому королю великій визирь въ Царьградѣ 1).

Ивоня, такъ же какъ и Сверчовскій, заслужиль у современниковъ сдаву героя. Ласицкій, описывая походъ Богдана, говорить, что Мелецкій устраняль его вмішательство въ стратегическія распораженія. Напротивъ Горецкій отводить Ивонь, въ своемъ повъствованіи, широкое поле военной дъятельности. Чтобы спасти сподвижниковъ (такъ объясняють его плёнъ), онъ отдался въ руки туркамъ, но раздражилъ ихъ гордою ръчью и быть убить Капудъ-башею. Янычаре воткнули на копье голову Ивони, а тело растерзали, привязавъ между двухъ верблюдовъ. Такъ разсказываетъ въ своей реляціи Горецкій, и прибавляеть, увлекаясь легендарнымъ духомъ времени, будтобы турки намазивали лезвея своихъ сабель кровью Ивони и давали ее лизать своимъ конямъ, прося Бога, чтобъ онъ вдохнуль въ турецкое войско мужество молдавского господаря. Между темь по другимь польскимъ сказаніямъ Сверчовскій, безъ всякихъ приключеній, бить выкуплень изъ плена родными.

<sup>1)</sup> Сказанія украинских літописцевт о Сверчовскомъ, который у нихъ переимеповань въ Свирговскаго, а равнои на печатанная въ "Запорожской Старині" И. И.
Срезневскаго пісня о немъ, подлежать еще разбору притики, которой предстоитъ
чного труда по очищенію літописей украинскихъ отъ вымысловъ, а историческихъ
пісень отъ подділокъ.

## ГЛАВА ПТ.

Необычайный татарскій набыть и опустошеніе новозаселенных земель.— Ропоть на козаковы между поляками.—Вопрось о войны съ турками и объ уничтоженіи козаковы.—Отдыленіе оть нихь козаковы реестровых».—Составные элементы козачества.—Новый походы вы Молдавію.

Въ то время, когда козаки геройствовали и погибали въ Могдавін, новый польскій король Генрихъ, узнавъ, что для него управднился во Франціи престоль, ушоль изъ Кракова въ Парижъ. Все пришло въ безпорядовъ, какъ въ Польшъ, такъ и въ отрознение Руси. Шляхта занялась обычными своими сеймиками, на которыхъ каждая партія преследовала собственныя цели; а короннов войско разъйзжало по королевщинамъ и, подъ видомъ вознагражденія себя за недоплату жалованья, занималось грабежемъ. Воспользовавшись общимъ замъщательствомъ, татары вторгнулись въ отрозненную Русь, и прежде чёмъ коронный гетманъ, Язловецкій, узналь объ ихъ наб'яг'я, увели 3.000 пленниковъ. Этого набыть быль только пробою. На другой годъ весною, когда Рыч-Посполитая всё еще волновалась по случаю безгосударнаго времени, татары предприняли набёгъ всёми своими силами. О приготовленіяхъ врымскаго хана въ походу знали. На избирателный сеймъ, происходившій въ мав 1575 года, не прівхаль на одинъ русскій магнать. Ожидали татаръ и готовились къ отпору. Вскор' получены были в'ести, что татары переправляются черезъ Дивиръ. Коронный гетманъ послалъ въ дивировскимъ козавань осведомиться: много ли татарской силы? Козаки отвечали, что татары идуть большою ордою: съ низовыхъ степей, давали они знать, набъжало въ Украину звърей и налетъло птицъ, испуганнихь движеніемь войска. Но орды появилось на русской, тоесть на правой сторонъ Днъпра, только 15.000. Она переправилась черезъ Дивпръ немного ниже Кіева. Главное войско татарское раскинулось кочевьемъ по степи, а 15.000 пустились загонами на грабежъ и дошли до Константинова, города князя Острожскаго. Но противъ нихъ вышли 4.000 боевого народу подъ предводительствомъ кіевскаго и подольскаго воеводъ. Подепъть и сендомирскій воевода. Татары бъжали въ разсыпную и очистили русскую сторону Дибпра. Довольные своимъ подвиючь, русскія ополченія разошлись по домамь. Татары между тыть условились съ молдавскимъ господаремъ, чтобы онъ про-Пстиль ихъ черезь свою землю въ польскія владінія, и въ сенморв неожиданно вторгнулись въ Подолье изъ-за Днастра. чобы не встревожить край, татары, не жгли даже сель. Днемь ночью шли они безъ отдыха, распуская хищные загоны во всѣ стороны. Наконецъ, расположась кошемъ у Тернополя, выжгли сиа и заполонили все живое до самого Львова, а оттуда, съ мичной своей быстротою, бросились на Волынь, обозначая свой путь пожарами. На пространствъ 40 мидь въ длину и 20 въ ширину, остались цъдыми одни замки да панскіе дво-№, въ которыхъ были пупки. Успъхъ татарскихъ набъговъ зависків отв быстроты. Минуя крвикія міста, орда сившила набрать пленных и захватить стада. Все, что попало въ Руки татаръ, соединили они у Тернополя, а оттуда двинулись ть Каменцу и переправились обратно черезъ Дивстръ, который вь томъ году дотого высохъ, что даже овцы перешли въ бродъ. Современный детописецъ Оржельскій насчитываеть до 35.000 штиниковъ, уведенныхъ въ этотъ разъ татарами; лошадей угнано 40.000; рогатаго скота—до полумиллюна, овецъ—безъ счету. Въ числъ плънниковъ было много шляхты. Между прочими, татары захватили въ плънъ жену князя Богдана Рожинскаго, гетмана низовыхъ козаковъ, какъ титулуютъ его польскіе лътописцы, а мать убили. До сихъ поръ поютъ на Украинъ сложенную въ то время думу:

Ой Богдане, Богдане, запорозький гетьма́не!
Ой чого жъ ты ходишъ въ чорнімъ оксамиті? 1)
Гей, були въ ме́не гості, гості татарове;
Одну нічку ночували,
Стару́ неньку зарубали,
А миле́ньку собі взяли...

Палъе дума говоритъ о безусившной погонъ за татарами: но едва-ли князь Рожинскій быль въ то время на Украинъ. По сказанію Більскаго, онъ отплатиль татарамь за набъгь набъгомъ, въ которомъ козаки не щадили ни женщинъ, ни дътей, а нотомъ, осаждая татарскую крвность на Дивирв, Асланъ-Городокъ, взлетълъ на воздухъ отъ неудачнаго подкопа. Нивто не гнался за татарами. Прежде чъмъ узнали о нихъ въ стратегическихъ пунктахъ, они пошли уже на уходъ. Скота угнали они такъ много, что нъсколько тысячъ штукъ бросили по сю сторону Дибстра. Отъ избытка ясыру освободились избіеніемъ старыхъ или неспособыхъ въ работъ. Богатый врай, незнавшій до тъхъ поръ набъговъ, остался безъ людей и безъ построекъ. Такъ какъ задолго передъ темъ деревья были почти всюду вырублены на шляхетскіе дворы и мужицкія хаты, то Русь теряла и надежду когда-либо снова обстроиться. Паника разнеслась до Кракова и встревожила даже обитателей Великой Польши. Краковъ нъ-

<sup>1)</sup> Оржельскій разсказываеть, что послі татарскаго набіта 1575 года, послы изъ русских провинцій явились на сеймі въ траурі.

сколько дней стояль замкнутый; на башняхь и ствнахь чередовались вооруженные отряды. Убхавшіе изъ города кущцы разнесли тревогу до самой Ввны. Когда истина наконець выяснилась, много было горя, говорить літописець, но много и сміту. Благочестивые люди приписывали общій страхь Божьему допущенію.

О причинъ татарскаго набъга 1575 года ходили въ польскомъ обществъ самые дикіе толки. Одни обвиняли короля Генриха, что будтобы онъ направиль въ польскія владенія орду дія того, чтобы не дать полякамъ избрать короля на свое м'есто; другіе утверждали, что сами поляки призвали татаръ на грабежъ, липь бы заставить пановъ, которымъ нравилось безгосударное время, решить поскоре выборь короля. Летописець Більскій основательно приписываеть бъдствіе, постигшее Рычь-Посполитую, походу Сверчовскаго въ Молдавію. Козаки начали возбуждать въ обществъ сильное неудовольствіе, и, по всей въроятности, съ этопо уже времени явился въ Польшъ вопросъ объ ихъ уничтожени. До тъхъ поръ о нихъ можно было слышать только восторженные отзывы. Въ сочиненіи протестанта Эразма Гличнера о воспитаніи дітей, напечатанномъ въ Кракові 1558 года, говорится: "Школы или коллегіи очень похожи на жолнерство или возачество, о которомъ придагаютъ попечение достойные и искуснье люди, которые непріятелей-татаръ, грубыхъ варваровъ, побивають и преследують, какь то было прежде и теперь есть при Претвичь, князь Вишневецкомъ, Прокоив Сінявскомъ и другихъ, по истинъ безупречныхъ и знаменитыхъ Геркулесахъ, у которыхъ заведены такія школы, кабъ у насъ поляковъ или итальянцевъ, или немцевъ, школы наукъ. И въ самомъ деле, какъ школы нужны для ученія, такъ козаки—для обороны (границъ). Тогда только или до тёхъ только поръ Польша будетъ процвётать, пока у нея будуть добрые козаки. Кто хочеть быть добрымъ воиномъ, пусть идетъ въ козаки; а кто желаетъ сделаться

хорошимъ латинистомъ, пусть идетъ въ коллегію или въ школу".

После татарскаго набега 1575 года, вместо похваль, начали раздаваться обвиненія противъ козаковь-не только въ томъ, что они накликають на всю Польшу б'ядствія войны, но и въ томъ, что они умышленно пропускають орду черезъ дивпровскія переправы, чтобы потомъ отбивать у нея добычу. Шляхтичамъ, которые выставляли свои заслуги въ запорожскомъ войскъ для поврытія прежнихъ проступковъ, государственные сановники отвівчали словами короннаго гетмана, Яна Замойскаго: "Не на Низу ищуть славной смерти, не тамъ возвращають утраченныя права. Каждому разсудительному человъку понятно, что туда идутъ не изъ любви къ отечеству, а для добычи". А одинъ изъ польсвихъ сенаторовъ, кіевскій бискупъ Верещинскій, въ 1583 году, высказался о козакахъ печатно слъдующимъ образомъ: "Что отецъ съ матерью собради по грошу, наживая съ большимъ трудомъ за много лътъ имущество, то безразсудный сынокъ пронуситъ черезъ горло въ одинъ годъ, а потомъ, когда ужъ не откуда взять, боясь окольть съ голоду, слышишь о немъ — или очутился на Низу и грабитъ чабановъ турецкихъ, или въ Слезинскомъ бору вытряхиваеть у прохожихъ лукошки". Словомъ-козакъ и мародеръ сделались понятіями однозначащими. Вопросъ о томъ, воевать ли, или не воевать больше съ турками (а татары были послушнымъ орудіемъ туровъ), рёшенъ быль въ польскомъ обществъ отрицательно. Поплатясь дорого за вмъшательство въ молдавскія діла, сеймовые паны взвалили вину съ больной голови на здоровую, и оправдывали себя передъ обществомъ необузданностью козаковъ. Еслибы счастье благопріятствовало имъ въ задоръ Турціи, козачество слыло бы у нихъ школою рыцарства; повороть судьбы въ противную сторону быстро низвель эту корпорацію на ступень разбойниковъ. Рішено было взять козаковъ, где бы они ни завелись, въ крепкія руки.

Мы видёли, что еще въ 1568 году король Сигизмундъ-Августь писалъ къ низовцамъ универсалъ, призывая ихъ въ пограничные замки, изъ которыхъ они выёхали на Низъ безъ вёдома украинскихъ старостъ, и повелёвалъ имъ прекратить набёги на улусы и кочевья подданныхъ турецкаго султана и перекопскаго хана. Этимъ набёгамъ король приписывалъ вторженія орди въ Украину и въ болёе внутреннія повёты государства Польскаго, а потому повелёвалъ козакамъ, оставивъ свои низовие притоны, возвратиться въ пограничные замки и города, и довольствоваться положеннымъ за ихъ службу жалованьемъ.

Ни воззванія короля, ни порицанія со стороны общества на козаковъ не дѣйствовали. Они вели войну съ турками и татарами ради славы и добычи, а каковы были послѣдствія ихъ подвиговъ на государства, — объ этомъ они, натурально, заботились еще чевыще, чѣмъ пограничные представители центральной власти.

ŀ

:5

33

e

3

Въ то время крымскіе татары брали подарки и отъ короля польскаго, и отъ царя московскаго, за то, чтобы не воевать ихъ наденій, а опустошать владенія ихъ противниковъ. Если ханъ юдить войною въ Москву, ему платилось денегь больше; если не ходилъ — меньше. Обыкновенно посолъ съ королевскою данью отправлялся въ Черкасы и на походъ хана мимо Черкасъ доставить деньги въ его таборъ. Самъ турецкій султанъ считаль хана состоящимъ на жаловань у польскаго короля. Въ 1569 году писаль онъ въ Сигизмунду-Августу: "Хотя ханъ и требуеть отъ вась прибавки жалованья, но вы давайте ему столько, сколько взстари давали; а онъ долженъ быть готовъ идти всюду, куда вы ему прикажете". По одинаковости положенія, московскій царь, съ своей стороны, подкупалъ хана, чтобъ онъ вредилъ Польшъ. Въ сеймовой инструкціи послу 1568 года говорится: "Московсвій тиранъ, котораго мы считаемъ варваромъ и глупцомъ, вездъ устраиваетъ противъ насъ ковы. Своего и нашего сосъда татарина, какъ голоднаго волза, онъ приласкаль къ себъ подарками, дважды направилъ на опустошеніе нашихъ владѣній, обрушилъ на насъ бремя турецкой войны, а низовцовъ подучилъ вторгнуться въ Моддавію" 1).

Позаимствовавшись многимъ отъ татаръ, днъпровскіе козаки усвоили себъ и ихъ политику. Они служили тому изъ государей, который быль къ нимъ щедрже. О связяхъ дивпровскихъ козаковъ съ московскими воеводами мы уже знаемъ. Съ донскими козаками было у нихъ много общаго. Иногда переходили они на Донъ цёлымъ кошемъ своимъ, и вмёстё съ донцами пускались въ Азовское и Чорное море для военнаго промысла. Точно такъ и донцы неръдко гостили цълыми тысячами на Днъпръ, и вивств съ дивпровцами занимались, какъ мирными промыслами, такъ и войною. Связи днъпровскихъ козаковъ съ обитателями земель государства московского еще болъе дълали для нихъ чужимъ польское правительство, которое, съ своей стороны, готово было отъ нихъ отчуждаться. Особенно стали въ Польшъ смотрътъ на козаковъ изчужа во времена Стефана Баторія. Отправляя весною 1578 года посла Бронёвскаго въ Крымъ, Баторій написаль ему въ инструкціи: "Если козаки нападутъ на татарскіе улуси, то это будеть навърное безъ нашего въдома. Мы ихъ не толью не желаемъ содержать, напротивъ, желали бы истребить: но у насъ въ тъхъ мъстахъ нътъ столько военной силы, чтобы совладать съ ними. Для достиженія этой цели, ханскій посоль советоваль намь, во первыхь, запретить украинскимь старостамь давать имъ селитру, порохъ, свинецъ и събстные припасы; во вторыхъ, не дозволять козакамъ проживать въ украинскихъ селахъ, городахъ и замкахъ; и въ третьихъ, пригласить старшихъ козаковъ на королевскую службу. Попробуемъ, можно ли ихъ прввлечь въ себъ; но не ручаюсь за то, чтобы часть этихъ сорванцовъ не перешла въ московскому царю" 2).

<sup>1)</sup> Рукоп. библ. Красинскихъ въ Варшавъ, fol А. І. 4, л. 40.

<sup>2)</sup> Tamb me, 1. 54.

Вслёдъ за симъ Стефанъ Баторій пишетъ два универсала: одинъ къ украинскимъ старостамъ, а другой къ самимъ низовцамъ, какъ называли тогда козаковъ запорожскихъ.

Въ первомъ изъ этихъ важныхъ для нашего предмета документовъ, онъ упрекаетъ пограничныхъ старостъ въ томъ, что они гънствовали за-одно съ низовыми козаками, давали имъ у себя пристанище, помогали имъ людьми и снаряжали для походовъ въ турецкія владінія. "Не впервые уже (говориль король въ универсалъ) я убъждалъ пановъ старость не скрывать у себя низовцовъ и не снабжать ихъ порохомъ, свинцемъ и събстными припасами; но они меня не слушались, и тъмъ навлекли со стороны татаръ опустошительный набёгь на пограничныя области. Въ последнее время ханскій посоль прямо указываль, что предводители низовцовъ, Шахъ и Арковскій, зимовали-одинъ въ Неипровъ, а другой въ Кіевъ, и при этомъ объявилъ, что никакіе подарки не будуть достаточны для удержанія татарь оть набізговь, если козаки не перестануть безпокоить ихъ владенія. Въ такомъ положении дёла (говорится далее въ универсале) повежи мы Константину Константиновичу князю Острожскому, кіевсвому воеводь, чтобъ онъ, исполняя свой договоръ съ перекопскимъ царемъ, двинулся въ Дивпру и прогналъ оттуда разбойниковъ козаювъ. а вто изъ нихъ попадетъ ему въ руки, каралъ бы смертью. Всімъ же украинскимъ старостамъ повеліваемъ содійствовать въ этомъ князю Острожскому и также ловить и карать смертью запорожцевъ, когда они разбътутся съ низовьевъ Дифпра" 1).

Во второмъ универсалъ, обращенномъ къ самимъ низовцамъ, король Стефанъ, называя ихъ запорожскими молодцами, выражалъ удивленіе, что они уже въ третій разъ, походомъ въ Молдавію, нарушаютъ мирный договоръ съ Турцією, и приглашалъ ихъ къ себъ въ службу противъ московскаго царя, "гдъ каждый

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Тамъ же, л. 52.

добудеть больше славы, чёмъ въ Молдавіи". Потомъ онъ грозиль имъ за непослушаніе лишеніемъ достоинствъ, жизни и имущества, и увёрялъ, что Петръ Волошинъ, котораго они собирались вести въ Молдавію на господарство, вовсе не сынъ господаря Александра, а самозванецъ 1).

Не извъстно, каковы были дъйствія князя Острожскаго въ этомъ случає; но, какъ онъ вступиль въ договоръ съ крымскимъ ханомъ противъ запорожцевъ, то становится понятно, почему козаки, ръшась въ 1592 году обратить противъ панской силы свое оружіе, направленное до тъхъ поръ противъ мусульманъ, пошли прежде всего разорять имънія кіевскаго воеводы.

Въ лѣтописи Більскаго говорится, что когда король Стефанъхотѣлъ-было истребить днѣпровскихъ козаковъ, они ушли въ московскіе предѣлы къ донскимъ козакамъ; что въ присоединеніи ихъ къ донцамъ король видѣлъ еще большую для себя опасность, и что, вѣроятно, поэтому оставилъ ихъ въ покоѣ.

Принимая рѣшительныя мѣры къ уничтоженію козаковъ, польское правительство, въ томъ же году, увеличило свои военныя средства такъ-называемыми выбранцами. Сеймовымъ постановленіемъ 1578 года было опредѣлено: изъ городовъ, мѣстечекъ и селъ выбирать въ королевскую пѣхоту одного человѣва на каждые двадцать лановъ, или—что одно и тоже—изъ каждыхъ двадцати тяглыхъ жителей посполитаго званія. Выборъ долженъ былъ падать на самаго смѣлаго, достаточнаго и способнаго къ военной службѣ, но не иначе, какъ по добровольному его на то согласію. Обязанности выбранца состояли въ томъ, чтобы въ каждую четверть года являться къ своему ротмистру или его поручику на назначенное мѣсто съ собственною рушницею, саблею, топоромъ, съ порохомъ и свинцемъ, въ одеждѣ такого цвѣта, какой будетъ объявденъ; въ военное же время выбранцамъ назна-

<sup>1)</sup> Тамъ же, л. 103.

чено жалованье наравий съ прочею пихотою. За свою службу освобождались выбранцы отъ всякихъ повинностей: чинша, дановой подати, извововъ, подводъ и иныхъ тягостей, лежавшихъ на городскомъ и сельскомъ посполитомъ народи. Все это должны был отбывать за нихъ остальные девятнадцать тяглыхъ жителей. Выходитъ, что и все семейство выбранца, оставшееся на дану, освобождалось вмёстё съ нимъ отъ государственныхъ повинностей 1).

Этою общею для всего государства мёрою, въ областяхъ, бижайшихъ въ вольнымъ степямъ днёпровскимъ, старались уменьшить наплывъ за Пороги охотниковъ до козакованья. Люмиъ, освобожденнымъ отъ повинностей и содержимымъ въ военное время на жалованье отъ правительства, не было больше истушенія искать мирнаго заработка въ Великомъ Лугу, или военной добычи въ козацкомъ походё на татаръ и турокъ.

Кром'в того, король Стефанъ Баторій веліль составить рестрь козакамь, которые иміли свои осідлости въ украинскихъ королевщинахъ и изъявили согласіе находиться въ полномь распоряженіи правительства. Этимъ способомъ козаки раздіблились на реестровых, или городовых, и собственно, такъ называенихъ, запорожскихъ, иначе—низовыхъ козаковъ. Чтобы уничтовить значеніе запорожской Січи, какъ сборнаго міста для обсужденія войсковыхъ діль, и значеніе войсковой скарбницы, мість склада оружія, козакамъ предоставлено было въ исключительное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містрыное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містры продоставлено было въ исключительное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містры продоставлено было въ исключительное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містры продоставлено было въ исключительное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містры продоставлено было въ исключительное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містры продоставляєть продоставлено было въ исключительное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містры продоставляєть продоставляєть продоставлено было въ исключительное распоряженіе лежащее на Днібпрів, выше Канева, містры продоставляєть про

<sup>1)</sup> Законъ 1578 года о выбранцахъ напечатані, въ "Volumina Legum" вратко, и развитъ только въ универсалѣ Стефана Баторія ко всѣмъ старостамъ и
лержавцамъ, сохранившемся между рукописями варшавской библіотеки Красинсквхъ (fol. А. І. 4, л. 104—105). Пісецкій, въ своей "Chronica Gestorum" etc.
(р. 44), говоритъ, что еще Сигизмундъ-Августъ permiserat delectum fieri ex colonis villarum Juris Regii, ut nimirum vigesimus quisque colonus pedes militaret.
Но "Volumina Legum", при повтореніи этого закона въ 1590 году, приписывавтъ его воролю Стефану.

стечко Трахтомировъ, съ древнимъ монастыремъ, для содержанія козацкихъ инвалидовъ, и съ приписанными къ нему вемлями, съ тъмъ, чтобъ они содержали въ этомъ мъстечкъ свои рады и хранили военные припасы.

По сихъ поръ, кромъ лътописей, мы не имъемъ другого слъда распоряженій Стефана Баторія относительно отділенія реестровых в козаковъ отъ запорожскихъ. Единственными подлинными свидетельствами этого событія служать позамёсть — упомянутая выше инструкція послу Бронёвскому, въ которой говорится о приглашеніи на службу лучшихъ козаковъ, да рукописный универсаль Баторія въ низовцамь оть 17-го апреля 1579 года, въ которомъ онъ, повелъвая имъ не помогать Волошину Лакусть, говорить: "Тавъ какъ вы вступили въ нашу службу, то обязани это исполнить, верно служить намъ и Речи-Посполитой, и во всемъ повиноваться нашему черкасскому староств, подъ котораго начальствомъ состоите" 1). Въ бумагахъ временъ Баторія сохранилось указаніе на запасы сукна, которые онь ділаль для козаковъ около 1585 года. Більскій, говоря о пребываніи королі Стефана во Львовѣ въ 1578 году, замѣчаетъ мимоходомъ, что онь, усмиривь немного козаковь казнью Подковы, "поставиль надъ ними гетманомъ Орышевскаго, нашего Правдича" (то есть принадлежащаго, какъ и самъ летописецъ, къ гербу Правдичъ). Все это подтверждаеть, въ извъстной степени, лътописное сказаніе о Баторіевской регуляціи возацкаго войска; но едва ли слівдуеть понимать эту регуляцію въ смыслів раздівленія козаковь на полки и проч., какъ объ этомъ распространяются украинскія летописи, при молчаніи источниковъ польскихъ. Чтобы судить, что значию для козаковъ самое постановление надъ ними гетмана, стоить только обратить внимание на то, какъ отвъчаль Баторій, въ 1579 году, татарскимъ посламъ, когда они жаловались

<sup>1)</sup> Рукоп. библ. Красинскихъ въ Варшавъ, fol. A. I. 4, л. 297-8.

на козацкіе грабежи: "Это люди своевольные, и карать ихъ мудрено. Что могу сдёлать, сдёлаю".

Ло временъ Баторія, званіе козацкаго гетмана принадзежало каждому, вто собираль вокругь себя козаковь для похода, или содержаль ихъ въ видъ охранной дружины при своемъ дворъ. Такимъ образомъ одновременно встръчаются въ актахъ имена козацвихъ гетмановъ: Лянцкоронскаго, Вишневецкаго, Рожинскаго и другихъ, менъе знатныхъ. Все это были королевскіе пограничные старосты, которые, для отраженія татарь и для преслівдованія ихъ на возвратномъ пути съ наб'іга, входили въ разнообразныя условія съ воинственными пограничными жителями для козацкаго промысла. Ополченцы ихъ назывались козабами, въ смыств добычниковъ, а сами они именовались гетманами, въ смыслв предводителей. Козаки, какъ сословіе, и даже какъ отдільная корпорація, въ украинскихъ городахъ еще не существовали 1). На Запорожь в козакомы назывался каждый, принятый тамошними "братчиками" въ ихъ товарищество; въ городахъ это названіе опредъляло характеръ жизни, но не права отдёльныхъ лицъ или цыаго общества. Такъ въ наше время употребляется слово чумакт, подъ которымъ разумбется человбкъ той или другой среды, вдавшійся въ извістный промысель. Впослідствін уже, когда ковачество заявило мысль о своемъ самоуправленіи, отрицая юрисдикцію старость, въ именіяхь короледскихь, и пановь, въ такъназываемыхъ волостяхъ, --- жители городовъ начали выразительно делиться на мъщане и козакове. Тогда послушными стали навиваться собственно м'вщанскіе дома, а непослушными — козацпе. Послушные мъщане отбывали главную въ то время цовин-

<sup>1)</sup> Указывать на изъятіе изъ-подъ власти старость Сигизмундомъ-Августомъ въ 1572 году, какъ на образованіе изъ нихъ отдільной военной корпорація, нітъ основанія, потому что Стефанъ Баторій находить ихъ въ прежнемъ положеніи, пробуеть" пригласить ихъ на королевскую службу и подчинить ихъ черкасскому старость.

ность—военную службу, подъ предводительствомъ королевсь старость, а непослушные избирали себъ предводителя вольн голосами; но тъ и другіе такъ тъсно соединены были между бою, что слово козаки въ оффицальныхъ бумагахъ почти не треблялось: администрація, можно сказать, знала однихъ мъщ

Такимъ образомъ начало возачеству дали украинскіе гор поставленные въ необходимость усвоить себв навзднические ( чаи для отраженія татаръ. Города эти населялись выходцами сравнительно безопасныхъ мъстъ, въ которыя, во времена т навываемаго татарскаго лихольтыя, спасались жители днып скихъ равнинъ. Главную массу новыхъ поселенцевъ украинск естественно, составляли люди русскіе. Но въ нимъ, по сказан современниковъ, примъшивались и польскіе выходцы. Редип ность, столь тесно связанная въ XVI-мъ веке, съ пат тизмомъ, внушала знатнымъ шляхтичамъ подвиги самоотве нія. По словамъ современнаго кіевскаго бискупа Верещив го, многіе изъ нихъ переселялись въ Украину съ цёльк щищать христіянство отъ невърныхъ, во славу Божію і честь рыцарскаго имени, которое они носили; другихъ при кало сюда желаніе отмстить татарамъ за гибель или плівнь ихъ родственниковъ; нъкоторые оставляли Польшу съ "досаль новые обычаи, которые сосъди перенимали отъ испорченн нъмцевъ". (Это значитъ-, испорченныхъ" реформаціею.) Вмі съ ними (прододжаетъ Верещинскій) появились въ Укра промотавшіеся богачи и тв, которые, родившись въ пансі домахъ, отрекались отъ шляхетства ради насущнаго хл которые были принуждены наниматься у мъщанъ и п лянъ въ чернорабочіе 1), а не то-промышлять разбоемъ и ровствомъ. Рядомъ съ роскошью, внутри польскаго края (

<sup>1)</sup> Шляхтичь, очутившійся крамаремь, мелкимь торговцемь, наймито простолюдина или хоть и у пана, но для чорной работы, или, наконець, женникомь, теряль гербь и дворянство.

тогда такая нищета, что многіе гербованные шляхтичи просили иностыни, а иные даже умирали съ голоду. Все это стремилось в Украину по различнымъ побужденіямъ и, безъ сомивнія, иного содбиствовало первоначальному образованію козачества, въ юторомъ религіозная задача спасать христіянъ изъ рукъ неввршкъ соединалась по самой необходимости съ жаждою добычи.

Въ составъ козачества входили еще такъ-называемые своеминие люди, которыхъ накопилось множество во всёхъ проинціяхъ Польскаго государства, и въ особенности на Волини. от были убогіе шляхтичи, поступавшіе на службу въ болье боатых и бълавшіе отъ нихъ изъ чувства оснорбленной гордости, п всти или страха кары. Судебные акты и частныя письма конца WI и начала XVII въка (эпохи колонизаціи отрозненной Руси разну внутреннихъ провинцій государства) свидѣтельжарогь, что почти всё владёльцы крупных в имёній въ пограст минхъ воеводствахъ делали одинъ на другого непріятельскіе · Медкая война между панами чаще всего кипѣла на гра-Г **ПРАХЪ СМЕЖНЫХЪ** ВОЕВОДСТВЪ, КАКЪ ЭТО ПОКАЗЫВАЮТЪ И МНОГО-🛂 истенныя коммиссін, которыя назначались на сеймахъ для раз-🏲 ринченія обывателей воеводствъ: Русскаго, Бельзскаго, Подольсаго, Волинскаго и Кіевскаго. Слово граничиться значило въ во время воевать. Безъ войны, ни одно, можно сказать, панское жие въ вемав Кіевской, на Волыни, на Подольв и въ Чермной Руси не вошло въ свои окончательно-определенныя гратир; а для войны панамъ необходимы были люди, готовые средаться противъ кого угодно. Потребность эта создала въ пограничных воеводствахъ многочисленный классь такъ-называемыхъ чанскихъ слугъ изъ неосъдлой шляхты, которые были не что ное, какъ домашняя орда, перекочевывавшая изъ одного панскаго двора въ другой. Одни изъ нихъ служили въ высшихъ дворсихъ должностяхъ: были управителями имъній, дворецкими, завъдивали охотою, лошадьми и т. п.; другіе употреблялись только для конвол для посыловь и для войны; но вообще -- это быль в полей безиравственных. Управло множество жалобъ на обманы и хищничество. Съ другой стороны, власть пана сительно слуги-шляхтича была, по закону и обычаю, такъ вс что простиралась до телеснаго навазанія; а невоторые : пользуясь польскимъ или — что все равно — гняжескимъ вомъ (jus polonicum, jus ducale), даже казнили смертью сл шихь у нихь шияхтичей, какь объ этомь разсказываеть въ с менуарахъ известный Альбрехть Радвивилль. Не удивите что шляхтичь, принужденный къ службъ у богатаго своег брата бъдностью, и руководясь только чувствомъ страха, вовался первымъ удобнымъ случаемъ ограбить своего пана жать отъ него въ козацкое общество, въ которомъ не счит породою и не доискивались прежней жизни. Королевскій ( тарь при Стефан' Баторів, Гейденштейнь, разскавываеть, чт да послѣ московской войны, коронное войско, было распу вначительная часть его, состоявшая изъ людей, непривыч къ труду и обыкшихъ жить добычею въ непріятельской є помла въ козаки и увеличила ихъ силу. Извъстно, что поль войску почти никогда не доплачивалось жалованье; что жо. обыкновенно вознаграждали себя грабежемъ королевскихъ. снихъ и духовныхъ имъній, и что правительство объявлял ва это банитами. Такіе-то люди изъ-подъ королевскаго зна переходили подъ бунчукъ запорожскаго гетмана. Имъ тр быль возврать въ прежнее состояніе; они всецёло отдавали зацкой жизни и вносили въ нее все, что могло въ ней прив Поэтому-то, и именно по одному этому, деятельность запорс го войска имъла уже и въ началъ характеръ нъкоторой вра ности относительно правительства. Сословной и націона вражды не было вовсе въ первобытномъ козачествъ, такъ ка существовало ни вещественныхъ, ни нравственныхъ интер которые впоследстви разделили козаковъ и дворянство н

враждебные лагеря. Козаки, какъ мы видимъ, дъйствовали за-одно съ королевскими пограничными старостами — сперва явно, а потомъ, съ перемъною государственной политики относительно Турців, тайно. Запорожье было убъжищемъ не одной черни, искавшей тамъ насущнаго хлъба, но и людей знатныхъ, имъвшихъ въ виду правственныя, фамильныя или политическія цъли. На различіе въроисповъданій не обращалось вниманія, такъ точно, какъ и на различіе сословій. Цънились только боевое мужество и способность выдерживать походные труды.

Кром'в общаго козакамъ исканія добычи, у нихъ было общее стремленіе — противод виствовать туркамъ, какъ врагамъ христіянства, — стремленіе, усиленное самими обстоятельствами. Со времени подчиненія татаръ турецкому султану, ихъ наб'єги на отровненную Русь усилились. Этому, какъ уже скавано, способствовало, во-первыхъ, то, что торговия невольниками увеличилась по мёръ развитія въ домашнемъ быту турокъ азіятской роскоши, а вовторыхъ то, что турки, поселившіеся по Дунаю и подъ Очаковомъ, помогали татарамъ людьми и лошадьми въ ихъ набъгахъ. Но была еще одна причина, именно: что султанъ, считая татарскіе удусы "оттоманскою землею", грозиль полякамь войною за нападеніе на эти улусы. Сигизмундъ-Августь не нашоль другого средства удерживать татаръ отъ набъговъ, какъ платя имъ ежегодную дань въ 50.000 червонцевъ. Стефанъ Баторій увеличиль эту дань 20-ю тысячами талеровъ, и старался направлять татарскія силы на Московское государство. Козакамъ ни до чего этого не было дела. Они помнили свои личныя обиды; у нихъ передъ главамъ турки и татары уводили въ плънъ ихъ соплеменниковъ; со всёхъ сторонъ до нихъ доходили слухи о страданіяхъ христіянь оть неверныхь. Не ограничиваясь залеганьемь на татарь у переправъ черезъ ръки и нападеніями на ихъ улусы, козаки воевали принадлежавшіе туркамъ низовые города и предпринимали походы въ Молдавію, гдё находили тёхъ же турокъ. Не только татары, находившіеся въ распоряженіи турецкаго султана но и волохи, повиновавшіеся туркамъ, были, въ глазахъ возаковъ непріятелями, которыхъ *руйнувати* и *пліндрувати* считали онг своимъ рыцарскимъ долгомъ.

Въ 1577 году поднять ихъ противъ посаженнаго турками на Мондавское господарство Петра проживавній между ними брать покойнаго господаря Ивони. Онъ отличался необычайном силом, такъ что ломаль подковы, и за это козаки, по своему обычаю, прозвали его Подковою. О покушеніи Подковы овладёть господарскимъ престоломъ въ лётописи Більскаго разсказано ст подробностами, которыя показывають, что авторъ повториль слова очевидцевъ событія. Это тёмъ вёроятнёе, что его дядя, Янт Орышевскій, долго быль у козаковъ гетманомъ, много разсказываль ему о Запорожьё и, конечно, возвратясь къ осёдлой жизни шляхтича, не прерываль съ козаками пріятельскихъ сношеній 1).

Волохи (говорить Більскій), узнавъ, что Иванъ Подкова находится между запорожскими козаками, просиди его, черевъ своихъ тайныхъ посланцовъ, поспѣшить на родину и занять послѣ своего брата господарскій престолъ, какъ законное родовое наслѣдство. При этомъ они жаловались на притѣсненія со стороны своего господаря, Петра, и окружавшихъ его турокъ. Подкова благодарилъ ихъ за расположенность, но ни на что не могъ рѣшиться, по недостатку средствъ. Тогда они прислали ему два письма со множествомъ печатей знатнѣйшихъ бояръ. Одно письмо было адресовано къ князю Константину Острожскому, кіев-

<sup>1)</sup> Предположеніе о непрерывности сношеній осёдлой шляхты съ козаками подтверждается, между прочимь, характеристическою рёчью адвоката княгина Острожской, произнесенною передъ королемъ Сигизмундомъ-Августомъ въ 1553 году. Въ этой рёчи князь Дмитрій Сангушко изображенъ пограничнымъ преследователемъ татаръ. Когда татары бывали прогнаны осёдлою шляхтою съ одной стороны, а низовыми козаками съ другой, у пановъ, подобныхъ Дмитрію Сангушку, завязывалась игра съ козаками въ карты и кости, результатомъ которой быль выигрышъ не только отнятой у татаръ добычи, но и самихъ ордынцевъ, захваченныхъ козаками въ плёнъ.

свому воеводъ, а другое — въ барскому старостъ. Бояре умоляли дать Подков' средства пройти только до Днёстра, а тамъ они встрётать его въ назначенный день съ войскомъ. Съ этими письнами пріфхаль Подкова незамітнымъ образомь въ Барь и вручиль ихъ староств. Староста, въ тайной беседе, сказаль ему, что радъ бы быль помочь козацкому покоду, да боится раздражить кородя, который строго наказаль не нарушать заключеннаго съ турецкимъ султаномъ мирнаго договора. Онъ советовалъ Подвовъ даже уъхать куда-нибудь изъ Бара, чтобы слухъ о немъ не дошоль въ Молдавію и не надёлаль тамь тревоги. Подкова удалися въ более уединенное место, какъ въ это самое время въ Баръ возвратился со степей одинъ изъ пограничныхъ пановъ, Станиславъ Копицкій. Узнавъ о Подковъ, онъ посившиль съ нимъ увидеться, поздравиль его съ счастливою новостью и предзовиль свои услуги. Копицкій состояль въ дружескихь отношеніяхь сь козаками, сь которыми лёть двадцать имёль разнаго рода дёла; онъ отправился къ нимъ и роздалъ между ними какія имъть за свою службу деньги. Въ этомъ помогъ ему также и Волошинъ Чапа, который женился и жилъ въ Брацлавщинъ. Стараніями ихъ обоихъ, собрадось 330 отборныхъ козаковъ, надъ которыми гетманомъ былъ Шахъ. Они вмёстё съ Подковою вторглись въ Молдавію; но, сведавъ, что господарь Петръ идетъ противъ нихъ съ большими силами и множествомъ пушекъ, отломили походъ до болъе удобнаго времени, а теперь набрали только съвстныхъ припасовъ и вернулись во-свояси.

Молдавскій господарь, Петръ, жаловался королю на вторженіе козаковъ во владънія султана, въ противность мирнымъ договорамъ, и грозилъ Польшъ турецкою войною, если козаки не будутъ наказаны. Король сильно встревожился и немедленно написалъ къ коронному гетману и нъкоторымъ изъ русскихъ пановъ, чтобъ они постарались поймать Подкову и другихъ бунтовщиковъ. Гетманъ двинулъ три роты, подъ начальствомъ своемъ

дворянина-слуги, Боболецкаго. Боболецкій посившиль въ Немировь, гдв, по слухамь, проживаль Подкова, и двиствительно васталь его въ этомь городв. Но Подкова во-время узналь о грозившей ему опасности и вывхаль изъ города въ сопровождении пятидесяти пъшихъ козаковъ съ рушницами. Достигши какого-то брода, въвхаль онъ въ воду коню но брюхо и поставиль впереди себя 50 пъхотинцевъ съ рушницами. Боболецкій, присвочинь къ броду и увидъвъ Подкову, готоваго къ бою, въ такомъ мъстъ, гдъ напасть на него было трудно, вернулся въ Немировъ. Следомъ за нимъ вернулся и Подкова. Боболецкій остановился въ замкъ, Подкова — въ городъ. Тутъ Боболецкій требоваль отъ начальника города выдать ему Подкову; но тотъ отвъчаль: "Не могу я выдать его, но и не защищаю. Возьми самъ, если можешь". Съ тъмъ и убхаль Боболецкій.

Тогда коронный гетмань даль знать королю, что настигнуль Подкову въ Немировъ, но что намъстникъ бращавскаго воеволы. Яна Збаражскаго, не захотель выдать его. Король послаль въ воеводъ, чтобъ онъ приказаль выдать Подкову, но, пока коморникъ явился въ Немировъ съ приказаніемъ, на помощь къ Подковъ опять пришоль гетмань Шахъ, уже съ шестью сотнями козаковъ, оставивъ четыре сотни на Низу. Подвова встретить его на шляху, называемомъ Пробитымъ. Шахъ приветствовалъ Подкову, какъ молдавскаго господаря, и велёль бить въ бубны. Коваки проводили Подкову до города Сороки. За Сорокою сперва признала его господаремъ чернь. Узнавъ объ этомъ, Петръ приготовился къ отпору и, когда козаки подошли къ Яссамъ, выступилъ на встрвчу съ войскомъ, котораго у него было не мако. Проивошла битва. Шахъ и Подкова остались побъдителями. Петръ ушолъ къ своему брату, господарю Закарпатской Волощины, и оттуда отправиль въ турецеому султану посольство съ жалобою на козаковъ, подданныхъ короля, и съ просъбою о помощи.

Между тёмъ Шахъ возвелъ Подкову на господарство. Въбкам козаки въ Яссы наканунъ св. Андрея, 1577 года. Найдя
тамъ плънниковъ, Подкова отпустилъ ихъ на волю, но ввялъ выкунъ. Потомъ началъ раздавать важивйнія должности Шаху, Чапь и другимъ, а къ султану послалъ за господарскимъ знаменемъ. Но посолъ его схваченъ на дорогъ; а тутъ на помощь
прежнему господарю, Петру, двинулся къ Яссамъ братъ короля
Стефана, господарь седмиградскій, Христофоръ. Подкова, видя,
что не усидъть ему на господарствъ, взялъ изъ Яссъ 14 пушекъ
да разныя цънныя вещи и, обезпечивъ себя съъстными припасами, пошолъ въ обратный путь. Достигнувъ Сороки, держалъ
онъ съ козаками раду, какъ имъ пройти на Запорожье. Идти стенями было опасно, по причинъ глубокихъ снъговъ, а мимо Немирова — боялись короннаго гетмана и бращлавскаго воеводы, которые, по приказанію короля, старались изловить Подкову.

Коронный гетманъ, однакожъ, не дълалъ никакихъ военныхъ распораженій, надіясь добыть Подкову безъ кровопролитія. Когда коваки пришли въ Немировъ, брадлавскій воевода, Янъ Збаражсый, пригласиль въ себъ гетмана Шаха съ нъсколькими возаками и убъждаль ихъ не нарушать мира съ турецкимъ султаномъ, а Подковъ совътовалъ ъхать къ королю и оправдать свой извъстенъ своими рыцарскими поступовъ. Тавъ кавъ онъ доблестями, то кородь приметь его благосклонно. При этомъ воевода предлагалъ проводить его лично въ гетману, а гетманъ проводить его въ королю. Козаки передали это предложение Подвовь. Тоть охотно согласился и подариль воеводь 12 пушевь, а 2 нушки подариль коронному гетману. Коронный гетмань отправиль его къ королю на сеймъ; но король Подковы не принять, велёль посадить въ оковы и держать подъ крепкою стражею. Турецкій султанъ, чрезъ своего чауша, присланнаго на сеймъ, сильно домогался выдачи ему Подковы. Баторій считаль такое требованіе для себя унизительнымъ, но, чтобы успоконть султана, велълъ отрубить Подковъ голову. По замъчанію Більскаго, къ этой ръшимости привело короля еще и то обстоятельство, что козаки, не покаявшись на Подковъ, водили въ Молдавію тъмъ же порядкомъ брата его, Александра, и еще разъпрогнали-было Петра съ господарства. Впрочемъ турки скоро ихъ разбили и многихъ привели плънными въ Царьградъ, а вовведеннаго ими на престолъ Александра посадили на колъ.

## ГЛАВА ІУ.

Воинственная, или русская часть польскаго общества, какъ защита колонизаціи. — Связи русскихъ пановъ-землевладёльцевъ съ запорожцами. — Пребываніе владёльца Злочова за Порогами. — Голодное скитанье по пустынямъ.

Несмотря на неудачи въ Молдавін, отъ которыхъ теритали дично пограничные паны, и на затруднительное положение, въ бакое они поставляли все государство задоромъ Турцін, не переставали они делать новыя и новыя попытки въ господству надъ Молдавіею. Изъ писемъ разныхъ лицъ въ господарю Ивонъ, попавшихъ въ руки ведикаго визира, обнаружилось, что его подстрекали въ войнъ съ турками и обнадеживали своею помощью, вром'в другихъ лицъ, и такіе люди, какъ воевода серадскій, Ласкій, и воевода кіевскій, князь Константинъ Острожскій. По смерти Ивони, двъ сотни русскихъ смъльчаковъ проникли въ глубину Молдавін и увезли за Днёстръ тестя Ивони, его жену и семь женъ другихъ молдавскихъ пановъ, а вмёстё съ тёмъ захватили казну Ивони, изъ которой не быль еще уплаченъ султану годовой харачъ. Вследъ за темъ предпринята была экспедиція Подвови. Казнь его не остановила вторженій въ Молдавію. Одни изъ пограничныхъ русскихъ пановъ ходили за Дивстръ, безъ дальнихъ замысловъ, изъ любви къ козакованью; но нъкоторымъ изъ нихъ постоянно грезилось господарское знамя молдавское, которое султанъ давалъ тому, кого, или по неволъ, или за деньги, признаваль господаремъ Молдавіи. Тѣ и другіе искатели счастья были народъ отчаянный. Въ случав ссоры за походъ съ королемъ, у котораго, какъ говорилось, мечъ быль длиненъ, мелкія личности готовы были спасаться бѣгствомъ на Запорожье и, бросивъ свои дворянскіе гербы, совершенно окозачиться, а другіе разсчитывали на помощь могущественныхъ пріятелей, которымъ было за обычай "отводить силою право".

Кром'в необузданнаго своеволія, произвольныя дійствія пограничныхъ пановъ объясняются еще-странно сказать, но такъ оно было — ихъ сознаніемъ независимости въ государстві, именуемомъ Речью - Посполитою. Речь - Посполитая была поролевствомъ только по имени: въ сущности, она представляла федерацію областей, пов'єтовь и отдівльных панских владіній, -- федерацію до такой степени свободную, что въ ней каждый цанъ поступаль, какь самостоятельный государь. Вь описываемый нами періодъ, свобода д'ыйствій развилась у пановъ до такой степени, что на избирательныхъ съвздахъ, послъ Генриха-Францува, они предлагали вовсе не избирать короля, а управлять государствомъ посредствомъ намёстниковъ. Если, такимъ образомъ, каждый магнать въ отлёдьности преслёдоваль свои личныя выгоды, не обращая вниманія на интересы общіе, то тімь болье подобная политика имъла мъсто въ областяхъ, которыя подчинались особымъ условіямъ своего положенія. Собственно такъ-называемая тогда Польша, защищенная отъ татаръ и турокъ русскими областями, не видъда ни необходимости, ни польвы въ военныхъ предпріятіяхъ. Все свое вниманіе обращала она на устройство доходных именій и на политику, посредством воторой надвалась достигнуть постояннаго мира. Геронческій вінь миноваль для нея. Напротивъ, окраины государства, съ тремя мустынями между ръками Дивпромъ и Дивстромъ 1), пережи-

<sup>1)</sup> Тавъ обозначенъ юговостовъ Польскаго государства въ мирномъ договорѣ съ турками 1575 года.

вали еще ту пору, которая у каждаго народа предшествуеть высшему развитію культуры. Здёсь никакой доходь не получался безъ участія оружія; здёсь, по выраженію современнаго поэта, "сабзя приносила больше барышей, чёмъ хозяйство". Пограничные землевладъльцы равнодушно относились ко всему, что не давало боевой славы, и были убъждены, что только посредствомъ войны можно было достигнуть прочнаго мира. Съ каждымъ годомъ подвигались русскіе колонисты всё далве и далве въ три великія пустыни, оспариваемыя у христіянъ мусульманами и, мечтая о рицарской слави, съ пренебрежениемъ оглядывались на жителей внутренныхъ областей, которые мирныя занятія предпочитали нивышей на пограничь войнь. Геральдикъ Папроцкій, въ весьма ръдкой нынъ бнигъ своей "Panosza" 1), такъ обращается собственно въ польскимъ панамъ: "Я вижу, что, ища мира, вы погравли въ ремеслахъ своихъ, такъ какъ вамъ пріятиве толковать о волахъ въ загонахъ, нежели о въчной славъ въ потомствъ. А я бы вамъ советоваль домогаться вечнаго мира съ турками и татарами саблею, а не бумагами".

<sup>1)</sup> Въ одномъ изъ примъчаній указанъ случай сожженія и перепечатки 20-ти мстовь изь гербовника Папроцкаго, непріятныхь некоторыхь магнатамь, которихъ предви оказались бурмистрами краковскими. Книга "Panosza to iest Wysławienie Panow ruskich" никакъ не могла быть пріятна панамъ польскимъ, ц по всей вёроятности, они скупали эквемиляры ея по всей Польше для сожженія, навъ это было дёляемо съ радзивилловскимъ переводомъ Библін, съ нёвоторими томами изданія Догеля "Codex diplomaticus" и другими книгами. Польская критика и въ наше время относится къ Напроцкому неблагосклонно. Оставляя безъ вниманія положеніе его въ обществі, она повторяеть толки не-**МОЗОЛЬНЫХЪ** ИМЪ СОВРЕМЕННИКОВЪ О ЕГО ПРОДАЖНОСТИ, ЖАЖДЪ КОРИСТИ, НИЗКОжалония чествъ. Между тъкъ онъ, при своихъ скуднихъ средствахъ, изъъздилъ трай, простиравшійся тогда на 250 миль, перерыль домашніе, монастырскіе трины и сохраниль отъ забвенія много исторических свідіній, а когда немольные его изысканіями цаны принудили его біжать изъ отечества, та же вобознательность заставила ето странствовать по Силезіи, Моравіи, Богеміи. Проработавъ такъ всю жизнь, этотъ любознательный человекъ умеръ въ бедности, и только иностранецъ, современный ему богемскій историкъ, Бальбинусъ, тредставиль въ истинномъ свете трудную роль его, какъ собирателя исторических свёдёній. (Miscellanorum Hist. Regni Bohemiae decadis II, lib, I, p. 107).

Да, русскія земли Польскаго государства въ XVI въкъ существенно отличались отъ земель польскихъ своею воинственностію. Изъ нихъ — это достойно замѣчанія — происходили вст коронные гетманы, присяжные хранители границъ Рѣчи-Посполитой, и онѣ не только служили для Польши щитомъ етъ татаръ и турокъ, — онѣ давали ей людей, которые одни поддерживали въ тогдашнемъ польскомъ обществѣ мужественную простоту жизни, героизмъ и самопожертвованіе — условія независимости каждаго народа. Эта мысль весьма выразительно заявлена въ стихотворномъ обращеніи геральдика Папроцкаго "Къ полекамъ", напечатанномъ въ 1575 году.

"Не думайте (говорить Папроцкій), что я льщу русским: 1 недавно еще живу между ними, и не съ ними воспитывался но я тотчасъ оціниль ихъ славныя діла, которыя заслуживають вычной памяти въ потомствы. Не одинъ разъ въ году эти достойныи люди преследують татарь и подвергаются опасностямь войны. Какъ мужественные львы, охраняють они все христіянство почти каждый изъ нихъ можеть назваться Генторомъ. Не имы отъ васъ никакой помощи, они доставляють вамъ такое спокойствіе, какъ откармливаемымъ воламъ. А вы, считая себя выше ихъ, выпрашиваете себъ въ этихъ областяхъ имънія. Вы бы сще сами уделили имъ отъ своихъ избытковъ за то, что, по ихъ иглости, наслаждаетесь такою безопасностію. Явите-ва вы здёсь достойныя памяти діла, какія совершають безпрестанно этц можно сказать, святые люди. Кто въ наше время въ чомъ бы то ни было превзошоль русака? Пошлете вы его въ посольствоонь исполнить посольство лучше, нежели вы ему пригажете. Между русаками ищи полководца и хорошаго воина. Они съ неудовольствіемъ смотрять на ваши сов'єщанія о мирь. И лучшаго воня, и лучшаго всадника добудешь на Руси. Даже нашъ Матушъ 1) дълается здъсь другимъ человъкомъ. Не бродить онъ по

<sup>1)</sup> Игра словъ между Матовень и матушкиным сынкомь.

лиць, не занимается драками. Изъ Матуша выходить здёсь добрый воинь, а панскій вашь сыновь превращается на Руси въ ротмистра или въ храбраго рыцаря. Но вы-то сами чёмъ заслувили пожалованія вамъ имёній въ этомъ краё? Видали ли вы обнаженный противъ себя мечъ-не среди удицы, а въ какойвибудь знаменитой битвъ Выслушайте же мое миъніе. Неприлично мудрому человъку домогаться чужого; не годится богатому пренебрегать убогимь. У подолянь не различищь, кто пань, а вто слуга; нътъ у нихъ ни на грошъ гордости. Не носять они пестрыхъ одеждь; они покрыты славою, которая дороже вашихъ нарядовъ. Слава этого народа распространена всюду, и останетса ва ними во въки въчные, хотябы Польша и погибла. Что дъзаль Геркулесь, который побиваль гидрь и не щадиль земныхъ боговъ, то на Руси съумветь сдълать каждый. Сампсонъ разодрагь челюсти льву; подобные подвиги въ наше время русаку за обычай. Могущественный Туровъ разинуль на насъ пасть, и грабрые русаки не разъ совали въ нее руку. Устремился бы онъ съ многочисленнымъ войскомъ въ Польшу, но останавливаетъ его русская сила. Бросаются русскіе въ пропасть войны, пренебретая опасностями, и, когда совершать что-нибудь полезное, всёмъ вамъ прибываеть отъ того славы. Будьте же довольны славою, которую они добывають, хотя и нёть вась между ними въ походахъ; не посягайте на русскія имущества, если всякій разъ, когда надобно сражаться, вы сидите где-то въ лесу".

Кромъ осъдлыхъ дворянъ, изъ которыхъ каждый, при всякой тревогъ, превращался въ воина, на Подольъ стояла еще пограничая стража, состоявшая или изъ молодежи, но обремененной семейными заботами, или изъ холостяковъ и вдовцовъ, не распоменныхъ къ женитьбъ. Эта стража была не что иное, какъ юмашніе возаки-дворяне, которые относительно козаковъ полевихъ, или запорожскихъ, были почти то же, что духовенство бълое относительно монашествующаго. Стоять на пограничъв зна-

e

3

Ŋ,

ŀ

чило — подвергаться опасностямь, не отреваясь оть связей ст осъддымь населеніемь; удалиться на Запорожье значило сверхь опасности боевой жизни, подвергнуть себя еще и всевозможнымь лишеніямь. Папроцкій о подольскомь шляхтичь Богдань, князь Рожинскомь, "гетмань низовыхь козаковь", выражается, какь о пустынникь: "Презрыль онь богатства и возлюбиль славу защиты границь. Оставивь временныя земныя блага, претергывая голодь и нужду, стоить онь, какь мужественный левь, и жаждеть лишь кровавой бесьды съ невърными".

Какъ низовые козаки, такъ и пограничная стража, имъ́щ въ виду одну цъ́ль — не допускать татаръ въ Украину и престъ довать хищниковъ, которые угоняли стада и захватывали народ въ неволю. На Руси это было великою заслугою въ главахъ общества. Безъ пограничной стражи, оно бы въчно должно было опасаться появленія татарской орды, и не могло бы заниматься никакими дѣлами. Еще король Сигизмундъ-Августъ опредѣлиль четвертую часть королевскихъ доходовъ на содержаніе пограничной стражи. Стефанъ Баторій наняль на эти деньги 2.000 копейщиковъ и размѣстиль ихъ, подъ именемъ подольскаго войска въ тѣхъ пунктахъ, которые особенно были удобны для защите отъ крымской и бѣлгородской орды. "Эти воины (говоритъ перемышльскій епископъ Пісецкій въ началѣ XVII-го въка) 1) со ставляютъ главную силу польской конницы, и юношество наше желающее посвятить себя военной службъ, какъ-бы въ рыцар

<sup>1)</sup> Хроника Пісецкаго доведена до 1648 года, но что это м'есто было пи сано въ пачали XVII-го в'ека, видно изъ его указаній на собитія 1614—1611 годовъ, какъ на только-что случившіяся. Я пишу Пісецкій, а не Пасецкій ното му, что онъ быль русинъ и прозвань по имени села Піски (т. е. пески); ис какъ слово піски противно духу польской фонатики (русинское слово піску у нихъ — ріазек; піски — ріазкі), то поляки и переименовали Пісецкаго въ Пасецкіе. Такой же случай (а ихъ безчисленное множество) представляеть фамі пісочинскихъ въ кіевской Украинъ, переименованная въ Пасечинских Исторія ревниво охраняеть правду, какъ въ крупныхъ собитіяхъ, такъ и в' самыхъ дробныхъ мехочахъ: жизнь дорога въ каждомъ своемъ проявленіи.

ской школь, проходить на пограничь свой искусъ. Здесь-то оно постоянно упражилется въ битвахъ съ татарами; отсюда выходять самые мужественные люди, опытные ветераны для всёхъ важныхъ военныхъ случаевъ". Молодой человъкъ, не отвъдавшій пограничной стоянки, считался въ польской Руси неопытнимъ и не имълъ ходу въ обществъ. На пограничной службъ завизывались у пановъ знакомства, которими они пользовались впоследствін, во время своей политической деятельности. Тамъ же развивался у нихъ и духъ личной самостоятельности, отдичавшей польское общество. Пограничная служба, исполненная привлюченій и опасностей, пріучала шляху къ отважной предпріимчивости, которая потомъ не знала предбловъ. Здёсь воспитывались характеры, вдохновлявше польское общество на тана шировія, коть и мечтательныя, предпріятія, какъ вавоева-) ніе Московскаго царства и устремленіе польско-московскихъ силь противъ Турціи. Но здёсь же получило свое начало и суровое рыцарство запорожское, отчуждавшееся польской государственной подитики. Знатные паны возвращались изъ пограничной военной школы въ свои именія, въ свои родственные круги и стремились къ центру шляхетской двятельности -- королевскому двору, при которомъ каждый добивался — или государственной должности, или военнаго чина, или крулевщизны; напротивъ, челкая шляхта, привыкши въ украинской службъ къ широкому разгулу, въ простотъ обращенія и въ убожеству быта, смънявшемуся случайнымъ достаткомъ, естественно тяготилась потомъ службою дворскою, гдё бёдняку нечёмь было отличиться, и гдё за важдую смёлую выходку противъ богатаго шляхтича грозила бъда отъ его свиты. Эта шляхта охотнъе оставалась на Украинъ и, защищая границы, вела такую же козацкую жизнь вблизи окраинъ государства, какъ и низовое рыцарство-вдали отъ нихь. Козави-пограничники и возаки-низовцы находились въ постоянныхъ между собою сношеніяхъ и не разъ предпринимали

совивстные походы въ турецкія владвнія. Часто во главв низовщевъ являтся русскій панъ, у котораго обыкновенно была собственная дружина, какъ на примвръ князь Богданъ Рожинскій. Лучшіе люди между низовцами были изв'ястны въ панскомъ пограничномъ обществъ, и на оборотъ, представители воинственнаго дворянства русскаго пріобр'ятали популярность въ запорожскихъ куреняхъ.

Одною изъ личностей, характеризующихъ русскую шляхту XVII въва и ея отношенія къ низовымъ козакамъ, быль владелецъ Злочова, въ Львовскомъ увздв, Самуилъ Зборовскій, младшій изъ шести сыновей краковскаго каштеляна, игравшихъ вакную родь при избраніи на польскій престоль Генриха-Француза и Стефана Баторія, vir animosus, какъ называють его современники, воспитанный въ войскъ императора Максимиліана ІІ. Гостя, вийсти съ братьями, при королевскомъ двори, въ одной изъ обычныхь въ то время схватокъ за оскорбление панской гордости, онъ убилъ каштеляна Ваповскаго, почти передъ глазами самого государя. По законамъ Ръчи-Посполитой, онъ подлежаль за это смертной базни, но спасся отъ нея заступничествомъ знатной родни. Правительство объявило его банитомъ, однакожъ безъ лишенія чести, что строгимъ хранителямъ преданій показалось вреднымъ нововведеніемъ. Зборовскій, соединивъ вокругъ себя цветь пограничнаго рыцарства, служиль при дворе седмиградскаго князя, Стефана Баторія, а по избраніи его на польскій престоль, возвратился въ отечество. Все-таки приговоръ баници тяготель надъ нимъ. Онъ не могь занимать никакой должности, и только обширныя связи съ аристократическими домами давали ему возможность являться безопасно въ публичныхъ собраніяхъ.

Такая жизнь томила Зборовскаго. Онъ придумывалъ разныя средства, какъ бы совершить нёчто необыкновенное и тёмъ возстановить потерянныя права свободнаго гражданина Рёчи-Посполитой. Въ то время Стефанъ Баторій вель ожесточенную войну съ московскимъ царемъ Іоанномъ Грознымъ и врёзывался въ его государство съ запада. Зборовскій задумаль вторгнуться въ московскія владёнія съ юговостока.

На эту мысль навели его запорожцы, которые, прослышавъ о праздной жизни Самуила Зборовскаго и зная воинственный духъ его, объщали, черезъ своихъ пословъ, избрать его своимъ гетманомъ. Зборовскій отправиль съ тъми же послами подарки и деньги "запорожскимъ молодцамъ", и сталъ готовиться къ походу.

По вольности дворянства Ръчи-Посполитой, приготовленія во всявому подобному предпріятію ділались шумно. Сврываться было не отъ кого: паны не признавали надъ собой никакого контроля, особенно владёльцы украинскихъ именій. Преувеличенные молвою слухи о задуманномъ Зборовскимъ походъ въ степи расходились во всё стороны. Отъ крымскаго хана и молдавскаго господаря прибъжали въ нему гонцы съ мирными предложеніями. Ханъ об'вщаль выпросить ему у султана знамя, дававшее право на молдавское господарство, если онъ удержить запорожцевъ отъ вторженія въ Крымъ; а молдавскій господарь предлагаль 500 коней, если онъ оставить въ поков Молдавію. Зборовскій между тімь списался сь однимь изь украинскихь старость, который об'вщаль выслать къ Дн'впру, на устье р'вки Исла, свою военную дружину, съ темъ, чтобы по реке Пслу иди соединенными силами къ пограничному городу Московскаго государства, Путивлю.

Походъ Зборовскаго на Запорожье описанъ однимъ изъ такънавиваемыхъ пріятелей дома Зборовскихъ, изв'єстнымъ уже намъ Папроцкимъ, какъ можно думать, со словъ очевидцевъ. Мы приредемъ всё характеристическія черты записки Папроцкаго, напечатанной въ Краков'є, черезъ м'єсколько м'єсяцевъ посл'є собитія. Весною 1583 года, Зборовскій, въ сопровожденіи 70 шлях тичей-слугь и съ отрядомъ гайдуковъ, явился на берегахъ Днё пра. Достигнувъ Канева, все общество сёло на човны; лошаді пошли берегомъ. Въ Запорожской Січі узнали между тімь, что Зборовскій уже на Днівпрі, и выслали на встрічу ему пословь, съ привітствіемъ и съ об'вщаніемъ гетманства. Зборовскій благодариль за оказанную ему честь и послаль на Запорожье новые подарки.

Тутъ черкасскій староста пытался отвлечь запорожцевь отв Зборовскаго и приглашаль подъ свое знамя, объщая имъ развия награды отъ себя самого и отъ короля. Но запорожскіе молодця предпочли вольнаго гетмана королевскому старость и остались при Зборовскомъ.

Изъ Канева спустилась флотилія, мимо Черкасъ, къ устыс ръки Псла, куда, въ условное время, должна была приспът дружина пограничнаго старосты, съ которымъ Зборовскій намъренъ былъ вторгнуться въ московскіе предълы. Но староста не сдержалъ своего слова.

Отложивъ походъ въ Путивлю до другого времени, Зборовскій поплылъ далбе и остановился въ устьб ръки Самары.

Бопланъ говоритъ, что эта рѣка весьма обильна рыбою, є окрестности ея такъ богаты медомъ, дичью и строевымъ лѣсомъ что едва-ли какое-либо другое мѣсто можетъ съ ними сравнить ся. Козаки прозвали Самару Святою рѣкою и впослъдствіи силь но отстаивали у правильства право на свободное владѣніе ея бе регами. Зборовскій засталъ на Самарѣ 200 такъ-называемых рѣчныхъ или водныхъ козаковъ, которые находились подъ на чальствомъ особаго отамана и занимались исключительно рыбо ловствомъ да охотою. Шкуры звѣрей обращали они въ собствее ную пользу, а съѣстное отсылали за Пороги, гдѣ кочевали к заки-воины.

Отъ этихъ ръчнихъ или воднихъ возаковъ поплилъ Зборог

скій далье, къ Порогамъ. Переправа черевъ Пороги была дъломъ труднымъ и опаснымъ. Одни низовые козаки обладали искуствомъ спускать човны съ ревущихъ каскадовъ. Спутники Зборовскаго не безъ страха ръшились на дальнъйшее плаваніе. Когда флотилія очутилась между Порогами, такъ что возвратное плаваніе было для нея уже невозможно, а впереди лежалъ самый опасный изъ пороговъ, Ненасытецкій, — она наткнулась на засаду.

Запорожскіе козаки подозрѣвали, что Зборовскій съ своими гайдуками посланъ противъ нихъ королемъ. Не вѣрилось имъ, чтобы знатный панъ, не знавшій никогда нужды, обрекъ себя на козацкую жизнь, исполненную лишеній; да и могъ ли онъ вытеривть все, что терпять козаки? И зачѣмъ онъ привелъ столько гайдуковъ? Сообразивъ дѣло по-своему, запорожскіе молодцы рѣшилось истребить опасныхъ гостей своихъ. Но Зборовскій умѣлъ ихъ увѣрить, что онъ прибылъ къ нимъ, какъ товарищъ, по приглашенію ихъ же пословъ, и что всѣ его спутники готовы дѣлить съ ними добро и худо по-ровну. Запорожцы успокоились и, какъ гребцы у Зборовскаго были люди новые, то они дали ему 80 козаковъ, которые бы переправили его черезъ остальные пороги. Но нѣсколько товарищей Зборовскаго, испуганные прежнею переправою, не отважились на новыя опасности и предпочли возвратиться сухимъ путемъ домой.

Переправы туть могли быть лишь предлогомъ. По всей вѣроягности, Запорожье, съ убогимъ кочевымъ бытомъ и дикими вравами козаковъ, показалось шляхтѣ далеко не тѣмъ, чѣмъ представлялось издали.

Зборовскій, съ остальною дружиною, прошоль благополучно черезъ всё пороги и увидёль передъ собой славный островъ Хортицу. Объ этомъ островъ говорили тогда всюду, какъ о первоначальной Запорожской Січъ. Еще свъжи были преданія о внявь Димитріи Вишневецкомъ, тому назадъ около 20-ти лътъ

вамученномъ въ Царьградъ, и провожатые Зборовскато, бевъ сомитнія, спъли ему пъсню про козака Байду, которая упътых до нашего времени въ устахъ народа, а можетъ быть и еще нъсколько, до насъ не дошедшихъ.

Расположась туть на отдыхь, Зборовскій зам'ятиль въ степи одинь изъ тёхъ татарскихъ разъёздовь, о которыхъ разсказываеть Боплань, описывая свое пребываніе у Пороговъ. Такіе разъёзды безпрестанно появлялись и исчезали у козацкихъ кочевьевь, слёдя за движеніями козаковъ и пользуясь ихъ оплошностью. На сей разъ татары не могли ничёмъ поживиться, и исчезли изъ виду, боясь въ свою очередь преслёдованія.

Послѣ ночлега на островѣ Хортицѣ, Зборовсвій пустился далѣе внизъ по Днѣпру. Вскорѣ путники встрѣтили тучу саранчи, отъ которой пало у нихъ до трехсотъ лошадей и много народу попухло.

Но воть, на встрвчу гостямь, выплыло отправленное изъ Січи посольство съ поздравленіемъ. Старшій изъ пословъ держаль Зборовскому ръчь: выразиль радость, что козаки видять его у себя ва Порогами, и желаніе успъха въ войнъ съ невърными, а за козаковъ ручался, что они будутъ ему повиноваться, не щадя своей жизни. Зборовскій отвічаль также придичною случаю рёчью, и затёмъ всё вмёстё поплыли къ Запорожской Січь, которая находилась тогда при впаденіи ръки Чертоманка въ одинъ изъ дивпровскихъ рукавовъ. Въ Січв приняли гостей съ шумною радостью. Зборовскій тотчась быль объявленъ гетманомъ, при стръльбъ изъ ружей, а на слъдующее утро собралась рада, въ которой, после торжественныхъ речей съ одной и другой стороны, вручена была гетману булава. Въ ръчи своей козаки выразили, между прочимъ, удовольствіе, что им'бють въ своемъ кругу такого знатнаго пана, но тутъ же прибавили: "Впрочемъ это у насъ послъднее дъло: у насъ принятся выше всего дела и мужественное сердце. Много мы наслышались о

тебѣ отъ сосѣднихъ народовъ и отъ собственныхъ братій (говорили козаки): знаемъ, что Богъ всегда помогалъ тебѣ противъ каждаго твоего непріятеля".

Зборовскій, принявъ знавъ гетманской вдасти, говорилъ рѣчь въ запорожскомъ духъ, увѣряя, что пріъхаль не для господства надъ такимъ мужественнымъ и славнымъ войскомъ, а для того, чтобы дѣлить съ нимъ добро и худо, назваль себя младшить между козаками и объщалъ слъдовать разумнымъ ихъ совътамъ. Смиренный тонъ былъ здѣсь тѣмъ болѣе необходимъ, что козаки жаловались на неблагодарность польскихъ пановъ, не умѣвшихъ цѣнить ихъ заслуги.

Первымъ вопросомъ, который предложили запорожцы Зборовскому, было: въ какой походъ онъ ихъ поведетъ? Зборовскій показалъ имъ письмо крымскаго хана, который объщаль выклопотать ему у султана молдавское господарство. Не противились этому низовые братчики (любили они гостить въ Волощинъ) и помогли своему гетману снарядить къ хану посольство. Зборовскій поручилъ посланцамъ назначить мъсто, на которомъ бы онъ могъ събхаться съ ханскими послами только въ числъ десяти лошадей. Очевидно, ему не хотълось имъть свидътелей своихъ переговоровъ съ татарами. Выбрано было для этого урочище Карайтебекъ, гдъ обыкновенно происходили торги между козаками и татарами.

Ханъ Магметъ-Гирей выслалъ на условленное мъсто блестящее посольство съ подарками, состоявшими изъ 12 коней, богато осъдланныхъ, и изъ трехъ парчевыхъ жупановъ. При этомъ было оказано Зборовскому величайшее по мусульманскому обычаю благоволеніе: ханъ именовалъ его своимъ сыномъ. Послы тутъ же, въ полъ, надъли на него одинъ изъ ханскихъ жупановъ и объщали ему молдавское господарство, съ тъмъ только условіемъ, чтобы онъ дождался султанскаго ръшенія на Днъпръ, удерживая козаковъ отъ нападеній на татарскія села. Зборовскій не столько жаждаль господарства, сколько похода въ Московскую Землю, на помощь Баторію, и просиль у хана войска. Хань отвічаль черезь пословь, что не сділаль бы того для самого короля, что готовь для него сділать, но что въ это самое время получиль оть султана повелініе выступить вмісті сь нимь въ походь противь персовь.

Зборовскій, отчаявшись сослужить службу Баторію, рѣшился пріобрѣсть благосклонность султана. Онъ объявиль ханскому послу, что поведеть запорожцевь слѣдомь за татарами въ Персію, лишь бы только Магметь-Гирей выслаль къ нему съ мурвами мусталика, или поручителя, который бы торжественно поклялся, что татары не погубять его въ этомъ походѣ ни отравою, ни другою смертью. Черезъ недѣлю онъ условился съѣхаться опять съ ханскимъ посольствомъ, не вдалекѣ отъ того мѣста, гдѣ они теперь съѣхались.

Но Зборовскій не понималь всей трудности новаго своего предпріятія. Запорожцы привыкли воевать нев'трныхъ. Въ этомъ они полагали всю свою славу, всю свою заслугу передъ христіянствомъ. Если когда-либо козакъ задумывался о спасенін своей души, то не иначе могь вообразить ее помилованною, какъ ради того вреда, который онъ причиняль туркамъ и татарамъ. Многіе изъ козаковъ побывали у турокъ въ неволь, гдв ихъ приковывали къ весламъ на такъ-называемыхъ галерахъ-каторгахъ и принуждали въ безпрестанной работъ ударами лозой по обнаженнымъ плечамъ. Другіе, не испытавъ этой муки сами, видъли ее на товарищахъ, во время нападенія на галеры съ цёлью поживы и освобожденія своихъ братій. Въ Січь безпрестанно возвращались бъжавшіе изъ Турціи и Крыма пленники съ новыми и новыми разсказами о несчастныхъ своихъ товарищахъ, томившихся въ неволъ. Цълыя поэмы, изъ которыхъ нъкоторыя дошли до насъ, складывались кобзарями изъ этихъ разсказовъ, для того чтобы еще сильнее разжигать въ козацкихъ сердцахъ жажду отищенія нев'єрнымъ <sup>1</sup>). И, посл'є всего этого, козакамъ предлагають воевать въ пользу нев'єрныхъ!

Со стороны Зборовскаго такой шагъ былъ крайнимъ легкомысліемъ. Но тогда въ правительственныхъ кругахъ польской аристократіи было распространено убъжденіе въ необходимости задить съ турками. Зборовскій, при всей своей воинственности, возбуждаемой честолюбивыми планами, поддавался вліянію панской среды. Что касается до козаковъ, то онъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на толну, жаждущую одной добычи, какъ на орудіе, которое

<sup>1)</sup> Обычай воспрвать подвиги славных вонновь и трогательныя приключенія военныя быль въ тр времена распространень въ славяновенгерскихъ земляхъ и въ самой Турціи. Стрыйковскій сообщаеть объ этомъ, въ качестве бывалаго человіка, следующія интересныя подробности.

<sup>&</sup>quot;... w Ateńskim i naukami rozmaitymi i wojnami... sławnym miescie i w Sparcie... ten zwyczaj świątobliwie zachowywano, iż... po odprawieniu obrzędów pogrzebowi służących tedy najstarsze i najzacniejsze xiąże z senatu przed zgromadzeniem ludu wszystkiego długą i ozdobną rzecz czyniło o onego rycerza zasłużonych sprawach... i pieśni o takich mężach składano, które przy biesiadach i po ulicach pospolicie śpiewywano, wychwalając dzielność mężów pobitych, A ten zdawna sławnie wzięty obyczaj i dziś w Greciej, w Aziej, w Franciej, w ziemi Multańskiej i Siedmigrodzkiej, w Wołoszech, w Węgrzech i w inszych krainach zachowuja, jakom sie sam temu przypatrzył i własnymi uszami nasłuchał, iż pospolicie na każdych biesiadach, a w Turczech na ulicach i na bazarach, pospolitych rynkach, zacnych ludzi dzieje składnymi wierszami śpiewają, przy skrzypcach, które Serbskimi zowiemi, lutniach, kobzach i arfach, z wielką pociechą ludu pospolitego, xiążąt i rycerzów zacnie przeważnych spraw słuchającego. A u Turków o najmniejszej potrzebie i bitwie z chrześcijany zaraz pieśni ludzie na to z skarbu cesarskiego opatrzeni składają, jakoż i przy mnie w Konstantynopolu, gdy Tunis i Goletę roku 1574 pod Hiszpany w Afryce wzięli, wszędzie po ulicach Tureckim i Sławianskim językiem i ubodzy w karwasserach, domach gościnnych, piękne pieśni krzykliwym głosem o mężnym dokazywaniu Janczarów szturmujących i przeważnej światłości Bassów, Sendziaków, Czauszów i Spachiów spiewali. Co też i o Matiaszu walecznym królu Węgierskim kroniki świadczą, iż zawidy przy stole miewał śpiewaków i poetów, którzy historje mężów zacnych, jako przeciw Turkom pokazywali, wierszem po węgiersku ułożone śpiewali, przy inszej muzyce, aby się żołnierze jego tym więcej do cnoty zapalali, spodziewając się, iże też tak o nich miano spiewać, z więtszym pożytkiem i uczciwością niż u nas sprosne ryfmy hucząc za kuflem". (Kronika Polska, Litewska etc., poświęcenie.)

можно направить въ ту или другую сторону, - смотрель обыкновеннымъ взглядомъ польскихъ политиковъ, и ощибался, какъ всв поляки-государственники. Борьба козаковъ съ мусудьманскимъ міромъ, при всей своей неправильности, принимала, что дальше, больше и больше размеры. Постоянство этой борьбы, равнодущіе въ потерямъ во время неудачныхъ походовъ, возрастающая энергія новыхъ и новыхъ предпріятій въ одномъ и томъ же направленіи — не могуть быть объяснены только жаждою добычи. Это было одно изъ тёхъ стремленій, которыя образуются съ образованіемъ самого народа и становятся задачею его существованія. Но, видя передъ собой сбродъ банитовъ-шляхтичей, промотавшихся пановъ, всесевтныхъ скитальцевъ-добычниковъ и толпу своевольной украинской черни, Зборовскій не могь сомнівваться, что для этого отвергнувшаго гербы и вовсе негербованнаго народа всего важнее грабежь и добыча, — будеть ли то въ Модавіи, въ Московскомъ царствъ, или въ Персіи. Изъ частныхъ явленій нозачества онъ, подобно нікоторымъ историкамъ составиль себъ понятіе общее. Мы сейчась увидимь, какь онь ошибся.

Войско Запорожское стояло тогда кошемъ въ числъ трехъ тысячь братчиковъ. Когда гетманъ сообщилъ ему о своемъ намъреніи идти вмъстъ съ ханомъ въ Персію, — только часть козаковъ согласилась на этотъ походъ; другіе заглушили его голосъ криками: "Да въдь это невърные собаки! Никогда они не держатъ своего слова. И тебя обманутъ, и насъ погубятъ".

Ночью между козаками поднялось необычайное волненіе. Зборовскій не зналь, что съ ними дѣлать. Самая жизнь его была въ опасности. Имѣя на своей сторонѣ ту часть запорожскаго войска, для которой дѣйствительно не было въ жизни другой цѣли, кромѣ добычи, Зборовскій рѣшился застращать остальныхъ и послаль въ шумящіе козацкіе круги своего поручика съ приказомъ—успокоиться немедленно, иначе — онъ ударить на нихъ прежде, не-

вели на другого непріятеля. Но большинство, не желавшее служить невърнымь въ персидскомъ походъ, имъло своихъ вожаковъ. которые никогда не уклонялись отъ главной цёли козачества. Собралась рада; гетманъ былъ объявленъ изменникомъ и приговоренъ въ смертной казни, по запорожскому обычаю. Опредълено было насыпать ему въ пазуху песку и бросить въ Дивиръ. Зборовскій быль принуждень смириться. Дов'єрчиво явился онъ въ разъяренный возацкій кругь и покорною річью обеворужиль демогратическую завзятость. Тёмъ не менёе въ продолжение цёлой ночи шли у него споры и переговоры съ козаками. У нихъ, какъ обывновенно бывало въ такихъ случаяхъ, явился уже избранный большинствомъ голосовъ отаманъ, представитель общей мысли, охватившей военное братство. Зборовскій призваль его къ себ'я и сказалъ: "Никого я не принуждаю въ походу въ Персію. Кому охота-ступай со мною, а кто не хочеть-оставайся на Дивпръ. Объ одномъ только прошу тъхъ, которые останутся: не нападать въ мое отсутствіе на татаръ, потому что этимъ они обидали бы ворода и Ръчь-Посполитую, да и голова моя тогда была бы въ опасности у хана".

Между тёмъ прибыть оть хана требуемый поручитель, или иусталивъ. Въ знакъ радости о предложении Зборовскаго, ханъ сепридилъ своего мусталика необычайно пышно: явился онъ въ сопровождении отряда конницы въ тысячу человёкъ, нёсколькихъ сотень мурзъ и толпы пёшаго народа. Остановясь въ условленномъ мёстё среди степи, мусталикъ выслалъ къ Зборовскому на вошъ триста мурзъ съ приглашениемъ поспёшить выступлениемъ въ походъ.

Козацкій кошъ продолжаль шумёть и волноваться. Одни были готовы, другіе не хотёли идти въ Персію. Мусталикь объявиль Зборовскому, что ханъ уже не думаеть о козацкомъ войскё, лишь би только его "сынъ" находился при немъ, и просиль посиёшить прівздомъ. Преданные Зборовскому козаки со слезами умольки.

его не вхать и предсказывали ему гибель. Онъ оставался равно дущенъ въ ихъ просъбамъ: ему хотелось видеть глубовую Авіг и изучить способъ тамошней войны. Сборы въ походу были н долги; онъ велёль подать себё коня. Но случайное обстоятель ство не дало осуществиться намерению странствующаго шили тича-рыцаря. Конь, подведенный ему мурзами, оказался слишком горячимъ. Зборовскій, чувствуя себя очень усталымъ поств дол гихъ тревогъ и хлопотъ, просилъ дать болъе смирнаго. Бро сились мурвы искать ему коня, а онъ расхаживаль между тым ввадъ и впередъ, въ полномъ походномъ нарядъ, съ сагайдаком черезъ плече, съ саблею у пояса и проч. Тогда поваръ его, Ми хайло, скаваль ему со слезами: "Пане мой! върно, я уже теб больше не увижу. Есть у меня хорошая щука; покушай на дс рогу". Зборовскій, проголадавшись во время жаркихъ перего воровъ съ козаками, согласился и пошолъ въ палатку фсть, между темъ привели ему другого коня. Не садясь на коня, Збо ровскій требоваль, чтобы мурзы поклялись въ его безопасності Мурзы сказали, что это-дёло мусталика. Вдругъ козаки подхва тывають своего гетмана на руки, окружають густою толною : уносять на плечахъ въ човнамъ. Съвши въ човны, давай стр дять по мурзамъ! Тъ разбъгаются, а козаки, отчаливъ отъ берег: весело повезли Зборовскаго къ своему войску въ Січь. Тамъ от радости, что его видять, начали запорожцы свои военныя игры стрваяли изъ ружей, пели песни, играли на кобзахъ и проч.

Въ это время козацкій разъёздъ привель нёсколько неволі никовъ, которые ушли изъ Крыма. (Были тогда жнива, само благопріятное время для бёгства невольниковъ). Они донесли гет ману, будтобы слышали еще на мёстё отъ мурзъ, что ему го товилась неволя у крымскаго хана, еслибъ онъ дался въ обманта спутниковъ его ханъ посадилъ бы на колья передъ перекоп свими воротами. Это, конечно, была выдумка; но она подёйство вала на запальчивый характеръ Зборовскаго. Недавно самъ онт

готовъ былъ участвовать въ персидскомъ походъ; теперь ръшился ему противодъйствовать, не допуская татарскихъ отрядовъ соединиться съ главнымъ ханскимъ войскомъ. Ханъ умиротворилъ его новымъ посольствомъ и подарками, назначенными для раздачи между козаками. При этомъ еще разъ объщалъ выпросить для него у султана молдавское знамя, если онъ удержить козаковъ отъ набъговъ.

Отпустивъ ханскаго посла, Зборовскій размышляль, что ему ділать. Онъ ошибся въ своемъ разсчеть на вторженіе въ Московское царство; не удалось ему побывать и въ Персіи, что не мало придало бы ему значенія между бывалыми рыцарями-панами. Оставалось довольствоваться пріобрітеніемъ популярности между запорожцами.

Домъ Зборовскихъ въ это время спорилъ о первенствъ съ юроннымъ гетманомъ и канцлеромъ, Яномъ Замойскимъ. Король, не смотря на то, что быль обязань своимь избраніемь партіи пановъ Зборовскихъ, приблизилъ къ себъ, больше нежели коголибо изъ нихъ, ученаго и талантливаго Замойскаго. Это было такимъ ударомъ для ихъ честолюбивыхъ разсчетовъ; они составили интриги противъ короля и его любимца канцлера, вездъ искали себъ сторонниковъ, готовились въ вооруженной борьбъ за обладание Польшею и, между прочимъ, старались расположить къ своему дому запорожцевъ. Самуилъ посылалъ изъ Січи посланцовъ въ своему брату, Христофору, который, въ своихъ отвътних письмахъ, сожалёлъ, что не успёлъ сообщить ему шифроминой авбуки. Много у него было такого, "что было бы не безопасно вв врить бумагь". Онъ позволять себъ только роштать на вороля за то, что не снимаеть съ брата баниціи и не даеть Збороженить возвыситься надъ прочими; называль его идоломъ Вамомъ, считалъ недостойнымъ имени короля и грозилъ соединенемъ противъ него многихъ пановъ за унижение ихъ достоинства. О пофадко на Запорожье Христофоръ писаль Самунлу, что не сабдовало бы ее предпринимать, между прочимь, потому, что ! враги поврелять ему толками о туренкой войнё; но что, очутись между козавами, надобно всячески расположить это "рыцарство" ; въ пользу дома Зборовскихъ, отъ чего будеть зависеть многое. Впрочемъ умолять, какъ можно скорбе, возвращаться домой, гдъ Самундъ быль врайне нуженъ для чего-то братьямъ, а между і тъмъ посылалъ на Запорожье Самуилу деньги, предостерегая, чтобъ онъ не предпринималь ничего важнаго противъ туровъ. По мивнію Христофора, вороль только дівлаль видь, что не желаеть задора съ турками; онъ даже подозръваль, не самъ ли король и внушиль ему мысль отправиться къ запорожцамъ въ тости, но шляхта никогда не простить ему, если онъ навлечеть турецкую войну; а теперь-то и нужна Зборовскимъ расположенность шляхты. Напротивъ, въ письмѣ къ низовцамъ, которое было отправлено съ теми же посланцами, Христофоръ Зборовскій говориль, что Самуиль отправился къ нимъ для войны съ невърными, по совъту и просъбамъ братьевъ, а въ заключение выражаль надежду, что козаки, прославившееся не только въ Польше, но и въ чужихъ краяхъ, у императоровъ и великихъ вородей, вскоръ, дасть Богъ, покажутъ свое мужество въ какомънибудь важномъ дёлё, для обоюдной пользы дома Зборовскихъ и своей собственной.

Согласно совътамъ брата, Самуилъ Зборовскій ограничнися обыкновеннымъ запорожскимъ гуляньемъ вдоль низовыхъ ръкъ, по которымъ ловили козаки рыбу и охотились на звърей. Между тъмъ онъ, какъ можно догадываться, искалъ благовиднаго предлога приблизиться къ роднымъ степямъ подольскимъ. Въ своей запискъ Папроцкій упоминаетъ, что всъ козацкіе кони перебольти отъ саранчи, которая покрывала въ то лъто пастбища, такъ что, въ одномъ случаъ, невозможно было даже предпринятъ погоню за татарами. Чтобы пособить недостатку въ лошадяхъ, послалъ Зборовскій къ молдавскому господарю гонцовъ съ напоми-

наніемъ объ об'єщанномъ подаркъ. Черевъ четыре недѣли, Зборовскій прикочуєть къ такъ-называемому Пробитому шляху, а господарь пусть вышлеть ему туда 500 коней.

Между тёмъ уходившіе по Дивпру изъ орды невольники дали козакамъ знать, что не вдалекв пасутся большія стада татарскія, и что татары, съ своими подвижными селами, то есть въ кноиткахъ на колесахъ, приближаются къ Дивпру. Козаки начали роптать на свое бездвйствіе и хотвли ударить на татаръ, къ надеждв поживиться добычею. Зборовскій удерживалъ ихъ отъ набыта, итобъ не нарушить мирнаго договора короля Стефана съ татарами и турками. Козаки не хотвли знать никакихъ договоровъ. Тогда Зборовскій роздалъ старшимъ все свое добро: оружіе, одежды, лошадей, деньги, а меньшимъ пригрозилъ строгостью, и такимъ образомъ успъль отклонить ихъ отъ нападенія на татарскія кочевья.

Все продовольствіе на Запорожь заключалось въ рыбѣ да масѣ убитыхъ на охотѣ животныхъ. Того и другого было на Дивпрѣ изобильно, но соль добывали козаки съ большимъ трудомъ и опасностями. За солью надобно было спускаться по Дивпру къ самому взморью, гдѣ постоянно плавали турецкія гаверы. Зборовскій, высылая козаковъ на човнахъ къ морскимъ прибрежнымъ островамъ, долженъ былъ прикрывать ихъ цѣлою козацкою флотиліею отъ турецкихъ галеръ, которыя входили съ моря въ самый Дивпръ, для преслѣдованія водныхъ чумаковъ заморожскихъ. Однажды дѣло дошло до битвы, и битва не состоянась только потому, что ни та, ни другая сторона не могла заманить непріятеля въ тѣсное мѣсто.

Прошло уже много времени по отъйздй пословъ Зборовскаго къ молдавскому господарю. Никакой вйсти изъ Молдавіи не бы-10. Полагая, что послы его задержаны, Зборовскій рішился вторгнуться въ Молдавію. Снаряжена была флотилія, съ тімъ чтобы вза димпровскаго Лимана пройти въ устье ріки Бога и такимъ способомъ достигнуть Пробитаго шляха, на воторомъ, по условію должны встрѣтить его молдавскіе послы. Этотъ-то моході Зборовскаго послужилъ темою для извѣстной народной думь объ Алексѣѣ Поповичѣ, котораго гетманъ Зборовскій привелі своею рѣчью къ покаянію въ козацкихъ грѣхахъ 1); только, на мѣсто бури, описанной въ думѣ, произошло съ козаками друго бѣдствіе: на нихъ напали турки. Случилось это слѣдующим образомъ.

Козаки шли берегомъ: човны служили имъ для перевозві съвстныхъ припасовъ и рыболовныхъ снарядовъ. На первом! ночлегь повстрычали козацкое войско уходящее оть орды неволь ники и донесли гетману, что въ Крыму большая тревога по случаю козацкаго похода, котораго цёль, конечно, была тамъ ненэ въстна, и что сама ханша ушла въ лъса. Успокоивъ ханшу чрез посланцовъ своихъ, чтобъ она не боллась, Зборовскій не мог. пріостановить тревоги, распространившейся въ морской страж! турецкой. Его подвидали на морв. Между твмъ пришли козак къ турецкому замку Асланъ-городку. Въ то время было свёж преданіе о томъ, какъ осаждаль этоть замокъ Богдань Рожинскі и взлетель на воздухъ отъ собственнаго подкопа. Загоредис местью козацкія сердца при видѣ Асланъ-городка, но гетман удержаль козаковь отъ нападенія, и вызваль изъ крвпости стар шихъ татаръ для переговоровъ. Тутъ одинъ изъ запорожцевъ н утеривлъ, чтобы не выстрвлить по татарину. Гетманъ котвлъ каз нить его за это, но всё вступились за виновнаго: казакъ считалс въ войскъ характерникомъ, то есть умълъ заговаривать огне стръльное оружіе такъ, что оно не вредило ни ему самому, н тому отряду, въ которомъ онъ находился. Раздоръ по этому слу чаю между гетманомъ и войскомъ дошолъ до того, что Зборовскі съ трудомъ упросиль козаковъ забыть ссору.

<sup>1)</sup> См. въ приложеніяхъ къ І-му тому думу: Про Олексія Поповича.

Спустившись въ островамъ, воторые назывались морскими, потому что лежали у входа въ днъпровскій Лиманъ, по тогдашнему — море, Зборовскій послаль конный отрядь козаковъ къ Пробитому шляху на ръку Богъ. Этотъ отрядъ повстръчался съ турками и захватилъ 13 человъкъ въ плънъ, а когда къ туркамъ подошла помощь, онъ ушолъ вверхъ по ръкъ Богу, направлялсь тъ Пробитому шляху. Гетманъ, между тъмъ, занялся приготовленіемъ къ охотъ и рыболовству на морскихъ островахъ, изобиловавшихъ рыбою. Козаки общили здъсь човны свои тростникомъ: иначе — они не годились бы для плаванія по морю: общитые тростниковыми вязанками борты не давали човнамъ тонуть, хоть би и залило ихъ волною. Призапасивъ рыбы и дичи, пустились назовцы въ дальнъйшій путь.

О томъ, что передовой отрядъ имълъ дъло съ турками, въ войскъ ничего не знали, какъ однажды ночью засіяль на моръ вагой-то замокъ. Съ разсвётомъ козаки увидали, что передъ ними не замовъ, а турецкая флотилія, состоявшая изъ девяти больших галерь и множества малыхь судовь. До устья ріви Вога оставалось еще семь миль; уходить отъ галеръ въ Дибиръ также било слишкомъ далеко. Оставалось пристать въ берегу, где отнем не позволяли галерамъ преследовать козацкіе човны. Одна только галера пустилась въ погоню за козаками, но и та съла на мель. Пушечное ядро, однакожъ, попало въ човенъ, на которомъ находился самъ Зборовскій, и убило одного козака. Тогда вапорожскіе молодцы ръшились-было напасть на увязнувшую въ пескъ галеру, но въ ней подоспеди на помощь мелкія суда и выстрелин изъ пушекъ пробивали козацкіе човны. Козаки вышли на берегь и залегли въ ямахъ, вырытыхъ въ пескъ дикими кабанами. Въ то время, когда одни стръляли, другіе сыпали кругомъ жегкіе шанцы. Между тімь дві галеры отділились изь флотиліи ди переправы татаръ на правый берегь Дивпра, въ двухъ миить ниже козацкихъ шанцевъ. Козаки, захвативъ изъ човновъ съвстные припасы, начали уходить въ степь. Зборовскій старался удержать ихъ въ окопахъ. "Вамъ ли такъ поступать", говориль онъ, "когда всв народы уверены, что въ мужестве никто не сравнится съ козаками?"

Въ это время турки высадились на берегъ. Завязалась битва. Турки потеряли своего предводителя, санджака, и были принуждены снова отчалить. Зборовскій пошоль берегомь въ устью Бога. Съ одной стороны, прикрываль онъ отъ турецкихъ судовъ остатовь човновь козацеихь, сь другой --- отражаль татарь, которые нападали на него съ поля. Пальба не умолкала до поздней ночи. Пользуясь наступившею темнотою, часть козацкихъ човновъ пустилась въ объёздъ, чтобъ обогнуть турецкую флотилю и войти въ устье Бога; но вътромъ загнало ихъ на татарскій берегь. Пловцы попали въ татарскую неволю. У Зборовскаго управло всего восемь човновъ, на которыхъ лежали раненные козаки съ остаткомъ събстныхъ припасовъ. Разбитое, изнуренное усталостью и упавшее духомъ, войско Зборовскаго кое-какъ добралось до ръки Бога. Събстные принасы скоро истощились до конца: звъри въ техъ местахъ не водились; а рыболовные снаряды погибли во время битвы съ турками. Къ счастью потрафиди они на то мъсто, гдъ конный отрядъ поджидаль пъшаго войска. Гетманъ раздълиль коней между козаками, но не надолго утолили они свой голодъ. Лошадей было не много, а козаковъ-около двухъ тисячь съ половиною.

Подкръпивъ силы, ръшился Зборовскій отправиться лично на тотъ шляхъ, на которомъ должна была произойдти встръча съ молдавскими послами, но засталъ тамъ только свъжіе слъди стоянки. Умирая отъ голода, питался снъ только желудями, подобранными на пути. Козаки падали отъ недостатка пищи. Наконецъ удалось ему, по "козацкимъ прикметамъ", отыскать высланный изъ Січи отрядъ на Кривомъ шляху. Этотъ отрядъ ис-

пыталь ту же участь, что и все войскох бродя изъ урочища въ урочище, подвергаясь разнымъ невзгодамъ, не нашолъ онъ пословъ молдавскаго господаря и рёшился кочевать въ дикихъ помять до прихода гетмана. У него были рыболовные снаряды. Зборовскій и его голодные спутники подкрівнились пищею. Въ это время прибыли козаки съ изв'єстіемъ, что въ степи повазался молдавскій разъ'єздъ челов'єкъ въ полтораста. Зборовскій началъ готовиться къ нападенію, чтобы добыть съ'єстныхъ принасовъ; но молдаване исчезли, а пресл'ёдовать ихъ было нечъмъ.

Возвратясь къ главному войску, гетманъ засталь его въ томкніяхъ голода. О походѣ въ Молдавію нечего было и думать
къ такомъ бѣдственномъ положеніи. Вмѣсто дальнѣйшаго пути
къ молдавскимъ границамъ, Зборовскій направился къ городовой
Уграинъ, къ недалекимъ окрестностямъ Саврани и Брацлава,
гдѣ можно было добыть съѣстныхъ припасовъ. Рѣшимость эту
возниѣлъ онъ въ самую пору: подъ конецъ пути голодъ грозилъ
козакамъ неизбѣжною смертью. Дошло до того, что ѣли находиные въ степи рога, валявшеся нѣсколько лѣтъ, оленьи копыта
в кости разныхъ животныхъ. Наконецъ вступили козаки въ
предѣлы Браплавщины; и Зборовскій вернулся домой безъ
дальнѣйшихъ приключеній. "Съ такимъ-то трудомъ", заключаетъ свой разсказъ Папроцкій, "добывалъ рыцарской славы
этотъ знаменитый полякъ, подвергая свою жизнь столькимъ
опасностямъ".

Рыцарская слава, добытая на Запорожьё, не спасла, однаножь, Самуила Зборовскаго отъ его участи. Вскорё открылись его замыслы противъ короля, которые онъ высказалъ во многихъ случаяхъ, не имёя осторожности своихъ братьевъ. Онъ же, притомъ, былъ банитъ, лишенный покровительства законовъ. Замойсий досадовалъ на всю его фамилю за ея политическую агитацию и воспользовался первымъ случаемъ схватить его, а король

П

3

¥

вельть отрубить ему голову. Безь сомнівнія, къ этой крутой мізрів побудила Баторія больше всего та популярность, которую отважный магнать пріобрівть на Запорожьів. Въ его лиців быль казнень не столько польскій пань, сколько такой же козацкій предводитель, какъ и Подкова.

На стр. 106, къ строкѣ 7-й, послѣ словъ: "которымъ было за обычай отводить силою право", пропущено слѣдующее примъчаніе.

Этеть обичай быль въ коду уже въ половине XIV века и, безь сомиения, восходить къ древнейшимъ временамъ Польскаго государства. Въ Вислицкомъ Статуте (1347 г.) читаемъ: "Частокротъ пригожается, ижъ некоторыи зо своимъ млеменемъ алюбо зо слугами приходятъ моцью на судъ и силою права отводятъ".

## ГЛАВА V.

Экономическій быть запорожской колоніи.—Пограничные старосты дійсткують заодно съ козакачи.—Міры центральной власти къ подавленію козаковь.—Экономическая несостоятельность этихъ мірь.—Старанія пановъ-колонезаторовь сділать изъ русскихъ провинцій новую Польшу.—Препятствія въ политическомъ и соціальномъ положеніи страны.

Разсказъ Папроцкаго выразительными чертами рисуеть мъстность, въ которой гивадилось новое козачество. Становится повитнымъ, почему она оставалась "дикими полями", безлюдною пустынею, не принадлежащею никому изъ сосъднихъ народовъ. Это были пространства безплодныя, опустошаемыя саранчею, удаменыя отъ поселеній настолько, что человъкъ рисковаль умереть голодною смертью во время переходовъ. Нъкоторыя только иъста изобиловали рыбою и дичью, да на большихъ разстоянихъ были разбросаны оазисы богатой растительности для пастьбы скота. Удалиться за Пороги—значило подвергнуть себя человыкъ сътальною натурою. Чтобы войско могло стоять въ этой пустынь кошемъ, отряды его должны были заниматься охотою и рыболовствомъ. Даже добываніе соли сопряжено было съ далекими перевздами и опасностями 1), и потому козаки вялили рыбу, нати-

<sup>1)</sup> Вообще соль добывалась украницами съ большими затрудненими. Съ одюй стороны доставляли ее московскіе люди на свой рубежь для торговыхъ сділокъ съ "людьми польскими и литовскими", съ другой—возили соль изъ По-

рая ее древесною золою вмъсто соли. Можно себъ вообразить, какова была одежда низовыхъ рыцарей, нуждавшихся въ дневномъ пропитаніи. Но запорожцы относились къ подобнымъ лищеніямъ съ нъкоторою гордостью: по ихъ понятіямъ, лишенія были не только чъмъ-то неизбъжнымъ, но и необходимымъ, какъ залогъ ихъ могущества. О татарахъ Більскій говорить, что они сильны своею быстротою да способностью переносить всякія лишенія. Козаки не могли бы совладать съ татарами, еслибъ не усвоили тъхъ же способностей въ высшей степени. Шляхтичей, прибывшихъ къ нимъ въ товарищество, они встрътили непріязненно, и не хотъли довъриться человъку, незнакомому съ нуждою. "Это какой-то изнъженный панъ; не испытавъ никогда нужды, не въ силахъ онъ вытерпъть нашихъ недостатковъ". Такъ разсуждали козаки о Самуилъ Зборовскомъ.

Козакт сірома́ха—было давнишнею народною поговоркою на Украинъ, гдъ сіромахою обыкновенно называется волкъ, въ смыслъ голоднаго скитальца. Козакъ и убожество, козакъ и нужда—эти два понятія имъли всегда близкое сродство. Вспомнимъ распространенное по Украинъ изображеніе запорожца, съ надписью:

"Козакъ душа правдивая, Сорочви не мае", и т. д.

Это отголосовъ временъ Зборовскаго, когда неизбъжнымъ условіемъ козачества были — нищета, голодъ и всякія лишенія.

Оршанскій староста, Филонъ Кмита, описываеть (1514 г.), червасскихъ козаковъ, служившихъ московскому царю, жалкими оборвышами, которымъ, однакожъ, это не мѣшало побивать татаръ и получать отъ царя жалованья больше обыкновеннаго. Въ запискахъ французскаго стратегика Дальрака, сопровождавшаго Яна Собіскаго въ походѣ подъ Вѣну, находимъ "дикую милицію" козацкую, поразившую европейца своею невзрачностью, — хотя до прихода этой дикой милиціи, именно запорожской пѣхоты, Янъ

Собъскій не ръшился начать сраженія 1). Даже въ ближайшее къ намъ время, московскій "попъ Лукьяновъ" изобразиль вольницу Палія чертами, которыя перешли въ ней по насл'ядству отъ запорожскихъ вонновъ-отщельниковъ. "Валъ (въ Хвастовѣ) земляной, по виду не връповъ добре, да сидъльцами връповъ, а люди въ немъчто звери. По земляному валу ворота частые, а во всякихъ воротахъ копаны ямы, да солома постлана въ ямы. Тамъ палъевшина дежить, человъкь по двадцати, по тридцати; голы, что бубны, безъ рубахъ, нагіе, страшны вело. А когда ми прівхали и стали на площади, а того дня у нихъ случилося много свадебъ, такъ насъ обступили, какъ есть около медебдя; всб козаки, палбевшина, и свадьбы повинули; а все голудьба безпорточная, а на иномъ и мочьа рубахи нъть; страшны зъло, черны, что арапы, и лихи, что собани: ивъ рукъ рвутъ. Они на насъ стоя дивятся, а мы имъ н втрое, что такихъ уродовъ мы отроду не видали. У насъ на Моствъ и въ Петровскомъ кружалъ не скоро сыщещь такова кочь OMHOTO".

Удерживая козаковъ отъ нападенія на татарскія села, Зборовсій, какъ мы видёли, долженъ быль ихъ удовлетворять собственних имуществомъ. То же самое, въ большихъ размёрахъ, дівль и король, Стефанъ Баторій. Онъ посылаль козакамъ черезъ Луцкъ сукно; онъ платиль имъ жалованье за походы въ Московское царство. Но средства его были недостаточны для того, чтобы всёхъ людей, привыкшихъ жить "татарскимъ и турецкимъ до-

¹) Книга Дальрака, безъ имени автора, напечатана въ Парижѣ и въ Амстердатв подъ заглавіемъ: "Les Anecdotes de Pologne ou Mémoires secrets du Règne
de Jean Sobieski". Слёдующее мѣстовъ ней характеризуетъ козаковъ и отношевія къ нимъ Яна Собіскаго: "Je ne puis oublier une particularité qui fera encor
mieux connaître le caractère de cette milice sauvage. Un Cosaque revint un soir
de parti avec un Turc pris de la façon que j'ai dit (добыть языка); il le poussa
dans la tante du Roy, de même qu'on jetteroi à terre un ballot, et fut ensuite
chez le Tresorier pour recevoir sa recompense; après quoi il retourna à la porte
de la Kotar (палатка), qu'il entr'ouvrit en passant la tête, pour remercier le Roy
en ces termes: Jean, on m'a payé. Dieu te le rende et bonne muit".

бромъ", какъ называли козаки военную добычу, удерживать отъ грабежей и набъговъ. Напрасно вписивались въ замковия кинги. объявлялись въ публичныхъ мъстахъ и разсылались по иляхетскимъ домамъ королевскіе универсалы, повелёвавшіе хватать и сажать подъ стражу неосёдных шляхтичей, мёщань и другихъ простолюдиновь, которые промышляли походами въ сосъднія съ подольскою, вольнскою и кіевскою Украиною земли. Пограничные старосты и представители воинственныхъ панскихъ домовъ продолжали старый промысель чрезь посредство козаковь, которыхь они были обязаны предавать въ руки правосудія. Какъ турви, торговавше въ Очаковъ, Киліи, Бългородъ, Тягинъ, давали убогимъ татарамъ своихъ лошадей для вторженія въ Украину, такъ украинскіе паны снабжали козаковъ оружіемъ и всёмъ необходимымъ для набъговъ на татарскіе улусы и турецкіе города, а нъвоторые и сами хаживали съ ними въ походы. При такихъ обстоятельствахъ мудрено было королю, занятому войною съ московскимъ царемъ, обуздать козаковъ. Казни ихъ предводителей, Подковы въ 1578 и Зборовскаго въ 1584 году, только раздражили отчаянных людей, которых в королевскій мечь досягаль лишь случайно. Отъ смерти Подковы до гетманства Зборовскаго, козаки не переставали вторгаться въ Молдавію и воевать съ татарами; а вогда вородь, на другой годъ после казни Зборовскаго, посладъ къ нимъ своего дворянина, Глубоцкаго, съ последнимъ увещаніемъ, они утопили его въ Дибиръ.

Гетманомъ послушныхъ королю козаковъ былъ тогда князь Михайло Рожинскій, сынъ покойнаго Богдана. "Вмъсть съ другими козаками, товарищами своими запорожскими" (сказано въсовременномъ актъ) онъ призналъ виновными въ этомъ убійствъ одиннадцать запорожскихъ козаковъ. Преступники были присланы ими въ оковахъ, къ намъстнику кіевскаго воеводы, князю Матушу изъ Збаража Вороницкому, чтобъ онъ содержалъ въ віевскомъ замкъ подъ стражею, впредь до королевскаго

суда. Но кнавь Вороницкій, не смотра на свое служебное положеніе, быль свявань больше съ козаками, нежели съ королевскимъ правительствомъ. Онъ отправилъ узнивовъ къ войту и его радцамъ, представителямъ кіевской магдебургін, чтобъ они заперли ихъ при своей ратушъ. Тъ, въ свою очередь, были поставлены въ затруднительное положение относительно козаковъ. Они протестовали противъ нарушенія своихъ правъ и объявили, что не обязаны принимать и сторожить подобныхъ преступнивовъ. "Въ такомъ случав", сказалъ имъ на это князь Вороницкій, я велю поставить козаковъ передъ вами или передъ ратушею и оставить на свободъ, на вашу отвътственность". Напрасно мъщане представляли, что у нихъ при ратушт нтъ врепкой тюрымы, что ратуша вся построена изъ дерева, и что они сами въ своихъ домахъ не безопасны отъ козацкаго своевольства. Воеводскій наместникь отказался посадить преступниковъ подъ стражу въ замев; объщаль только дать въ помощь мъщанамъ, для содержанія сторожи, ремесленниковъ и другихъ людей "замкового присуду". Даже въ замковую кіевскую книгу не позволиль записать протоколь объ этомъ дёлё, такъ что мёщане были принуждены внести свое показаніе въ замковыя житомирскія книги, въ которыхъ и сохранился этотъ интересный актъ, свидетельствующій о безсилін королевской власти въ Украин'в даже и при Баторіи. Не известно, чемъ кончилось дело убійцъ королевскаго посла, но можно почти навърное утверждать, что они бъжали, ибо не напрасно м'вщане, въ своемъ протеств, распространились о томъ, что у нихъ въ Кіевъ, какъ городъ украинскомъ, нътъ при ратушь такой крыной тюрьмы, какь вь иныхъ королевскихъ городахъ, и что сами они въчно должны опасаться за свою жизнь отъ своевольства козаковъ, "яко на Украинъ". Впрочемъ Стефанъ Баторій умерь черезъ годъ послів этого собитія, а съ его смертью козаки разбушевались больше прежняго.

Польское общество относилось двоякимъ образомъ къ турец-

кому вопросу. Въ началъ разлива турецкой силы по чорноморскимъ берегамъ и нижнему Дунаю, Польша стремилась въ ея отраженію; но гибель короля Владислава III подъ Варною, рядъ неудачных попытокъ польскихъ пановъ вытёснить турокъ изъ Модавін, усивки турецкаго оружія въ Венгріи и поддерживаемые султаномъ набъги татаръ, которые полонили народъ до Сендомира и Опатова, поседили въ польскомъ правительствъ убъхденіе, что мусульманская сила неодолима для христіянской, т что для государства гораздо выгодиве поддерживать, во что бы то ни стало, миръ съ Турцією. Убѣжденіе это раздѣляли всѣ крупные землевладельцы, искавшее обогащения въ правильномъ ховяйствъ и расширявшіе свои владьнія посредствомъ колонизаціи опустошенныхъ татарами м'єстностей. Напротивъ медкая русская шляхта смотрёла на войну съ невёрными, какъ на выгодный промысель и какь на единственное средство возвыситься во мивніи общества. Высокія государственныя должности и доходныя королевщины захватывали въ свои руки знатные паны. Для мелкономестного дворянства оставалось только рисковать головою въ войнъ съ невърными для добычи, да искать боевой славы, которая высоко цёнилась въ отрозненной Руси. Рыцарскій духъ украинской шляхты поддерживали въ ней также и религіозныя побужденія къ войн'в съ "врагами святого креста", распространенныя тогда по всей Европъ; а татарскіе набъги, увлекавшів въ плінь родныхь и пріятелей, возбуждали въ ней жажду возмездія. Изъ серединныхъ областей Польши также выходиль на пограничье каждый, кто быль воспитань въ дух воинственной старины польской, кто съ детства готовиль себя къ военному ремеску и искаль случая показать свое мужество. Въ то время. когда одна половина "шляхетского народа", подъ вліяніемъ придворной политики и западной роскоши, искала домашняго покоя и прилагала старанія объ улучшенім земледелія, другая постовино грозила войною и, вивств съ коваками, задирала турокъ со

стороны Молдавіи. Раздражаемый султанъ жестоко мстиль Польшт посредствомь татаръ, которыхъ онъ безпрестанно направляль то ко Львову, то къ Кіеву, то къ берегамъ Вислы. Наконецъ, грозиль двинуть на Польшу вст свои силы и укротился только тъть, что поляки, согласно его желанію, призвали къ себт на престолъ данника его, седмиградскаго князя Стефана Баторія. Оттоманская гордость была этимъ удовлетворена больше, нежели побъдами надъ польскимъ войскомъ. Султанъ включилъ Польшу въ число подвластныхъ ему земель и, въ сношеніи съ нъмецниъ императоромъ, пересталь называть ее королевствомъ.

Но для Стефана Баторія польскій престоль быль только средствомь, а не цёлью. Онъ требоваль отъ пограничной шляхты и оть козаковъ сохраненія мира съ султаномь вовсе не изъ признательности, и даже не изъ страха къ нему. Ему нужно было обезопасить себя со стороны Турціи на время войны съ Московское царство воеваль онъ для того, чтобы соединенныя польско-московскія силы со временемъ устрешть противъ турокъ. Внезапная смерть разрушила его широкій планъ.

По смерти Баторія, съ одной стороны, усилилось своеволіе пограничнаго рыцарства, имівшаго тісныя связи съ низовыми юваками, а съ другой—увеличилось неудовольствіе противъ нихъ юнсервативной среды, составлявшей польское правительство. Люди старыхъ воинскихъ преданій всё еще повторяли мнівніе, юснодствовавшее во время Претвича, что Польша до тіхъ поръ будетъ могущественна, пока въ ней будетъ процвітать возачество; но ті, которые предпочитали войні мирную колонизацію уграинскихъ пустынь и старались пересадить въ Польшу западныя науки вмісті съ роскошью цивилизованныхъ государствь, виділи въ козакахъ зло, которое слідовало уничтожить самыми рішительными мірами. Козави между тімъ, усиленные множествомъ искателей приключеній въ родів Самунда Зборовскахо, про-

должали, какъ они выражались, "разливать свою славу по всей Украинъ". Не довольствуясь войною съ невърными на сушть, они ходили на своихъ човнахъ-чайкахъ въ море, грабили берега Ана- ; толіи, нападали на турецкія галеры, освобождали христіянъ жесь плена, не разъ устраивали на турецкихъ берегахъ временные рынки, для продажи грекамъ, армянамъ, жидамъ и всякимъ налетнымъ торгашамъ награбденнаго въ турецкихъ городахъ добра; наконенъ, появлялись на пограничныхъ ярмаркахъ съ богатыми матеріями, золотыми и серебряными вещами, иноземными деньгами и диковинными разсказами о своихъ приключеніяхъ. Современные кобвари свладывали объ этихъ привлюченіяхъ цёлыя поэмы, изъ которыхъ иныя сохранились въ народной памяти до ., нашего времени. И чемъ больше было въ отрозненной Руси воинственнаго увлеченія, темъ ближе подступала въ Польштв гроза войны съ турками, а польскіе паны, законодательствовавшіе на сеймахъ, были вовсе не готовы ее встретить. Регулярное войско, заведенное Баторіемъ, было частью распущено, частью перешло въ возацкое братство; панскія надворныя хоругви дійствовали по усмотрівнію своихъ повелителей; німецкой піхоты содержалось на жаловань в мало; посполитое рушеніе, то есть всеобщее вооруженіе шляхты въ случав крайней опасности, было двло медленное, да и не надежное. Уже тому назадъ двинадцать лить султанъ грозилъ разрушить Польшу, если паны изберуть на престолъ рагузскаго принца, и угроза его не казалась панамъ преувеличенною. Теперь, по видимому, онъ ръшился привести ее въ исполнение. Въ 1589 году къ польскимъ границамъ были двинуты такія силы, что коронный гетманъ, Янъ Замойскій, сомнівнался, устоять ли противъ нихъ до зимы важнъйше изъ пограничныхъ городовъ, Каменецъ и Львовъ.

Въ такомъ положеніи дѣла, на варшавскомъ сеймѣ 1590 года, въ одномъ и томъ же законѣ, были приняты мѣры къ подавлению козаковъ, какъ виновниковъ предстоящей войны, и къ призы-

ву ихъ въ королевскую слукбу, для отраженія турокъ. Правительство сознавало, что "пропустило время" для усмиренія козаковь, но темъ не менте видело необходимость прибегнуть къ сильнымъ противъ нихъ иврамъ, такъ чтобы козаки, въ случав мира съ турзами, не могли раздражить ихъ снова. Постановлено было устроить за Порогами изъ техъ же козаковъ, которые тамъ проживають, ни взъ какихъ-нибудь другихъ людей, войско, послушное правительству. Начальникомъ этого войска долженъ быть шляхтичъ, нивющій въ Украин'в недвижимую собственность; сотники также полжны быть назначены изъ осёдлой шляхты. Старшина и кажний рядовой присягнуть королю и Рачи-Посполитой въ томъ, что, бевъ воли короннаго гетмана, или его намъстника, козаки, ни вомою, ни сущею, не выйдуть за границы польскихъ владеній для вторженія въ сосёднія земли, не будуть грабить купцовъ и другихъ людей, которые бы проходили черезъ тамошнія міста; въ товарищество свое никого противъ воли старшаго, а старшій противъ воли гетмана, принимать не стануть. Реестръ козацкій будеть находиться у гетмана. Въ мъстечкахъ запрещалось продавать козакамъ събстные припасы, порохъ и другіе снаряды; не повволялось даже впускать ихъ въ м'естечка иначе, какъ только по билетамъ отъ старшаго или сотнива. А чтобы возаки не заводелись въ самихъ городахъ, мъстечкахъ и селахъ, всъ старосты н державцы королевскихъ имёній, а равно паны, князья и шляхта быт обязаны устроить, какъ въ королевскихъ, такъ и въ собственныхъ своихъ имъніяхъ, присяжныхъ бурмистровъ, войтовь и отамановь, которые бы, подъ смертною казнью, наблюдали, чтобъ изъ городовъ, мъстечекъ и селъ никто не ходилъ на Незъ или въ дикія поля за добычею, а темъ более — за границу; да кто бы пришоль изъ другихъ мъстъ съ добычею", сказано въ сеймовомъ постановленіи, "того задерживать и карать смертью, а добичи ни подъ какимъ видомъ не покупать". Для присмотра за самими старостами или частными владъльцами пограничныхъ нивній, чтобъ они не ходили за добычею въ дикія поля и не вторгались въ сосъднія земли, назначены были, туть же на сейм, два чиновника, подъ названіемъ дозорцест, также изъ осёдлыхъ шляхтичей, которые постоянно должны находиться на ничьт, и, съ одной стороны, доносить коронному гетману своевольствахъ козаковъ низовыхъ запорожскихъ, а гой-престедовать и карать техь, которые бы проживали и укр вались въ городахъ, мъстечкахъ и селахъ, а пановъ, или рость, потворствующихъ козакамъ, позывать къ ответу въ трибу налъ. Дозорцамъ опредвлено было жалованье по 300 злотыхъ въ годъ, изъ того же источника, изъ котораго получаютъ свою плату и низовцы. "Что касается нынвшней войны", сказано въ завлюченіе, "то боронный гетманъ призоветь низовскихъ и донскихъ козаковъ на службу Речи-Посполитой столько, сколько по его усмотренію окажется нужнымь, съ платою имъ жалованы въ теченіе этой войны, чрезъ провизоровь, а на дальнъйшее время-какъ решено будеть всеми сословіями".

По смыслу этого закона, правительство исключало козаковъ изъ состава городского и сельскаго населенія Украины, и довволяло имъ существовать только "на Низу, за Порогами". Оно расторгало между осёдлымъ и кочующимъ населеніемъ Украины ту связь, которая была однимъ изъ главныхъ условій колонизація отрозненной Руси. Оно запрещало продавать козакамъ не только военные снаряды, но и съёстные припасы на украинскихъ рын-кахъ, тогда какъ осёдлое населеніе само уже проторило дорогу на Низъ, для обмёна своихъ произведеній на лошадей, воловъ, овецъ и для продажи за наличныя деньги 1). Оно не дозволяло козакамъ проживать въ городахъ и селахъ, а тутъ у нихъ были

¹) Папроцкій, знавшій запорожцевь до ссоры ихь съ правительствомь, иншеть: "Wielki dostatek miewaią, czasem w swem woysku, bo ze wszystkich stron do nich siodlacy wiozą, a oni im płacą końmi, woły a innemi dobytki, też pieniędzmi". (Ogrod krolewski).

ома, семейства и разнаго рода пристанища. Оно грозило смертюю казнью мёстнымъ жителямъ за хожденіе на ловы въ дикія юля, а это вошло у всёхъ въ обычай, какъ постоянный промысиъ. Запорожцевъ оно хотёло держать вёчно на Низу, гдё они ючевали только лётомъ, а жителей городовъ и сель заключало въ предёлы страны, которые не были опредёлены и не могли бить постоянно охраняемы. Наконецъ, не полагаясь на послушаніе старость, пановъ, князей и шляхты, ввёряло за ними прискотръ двоимъ лицамъ, которыя, получая по 300 влотыхъ въ годъ жалованья, по его мнёнію, готовы были рисковать ссорою со всёми граничанами, чего, какъ мы видёли, не отважился дёмъть даже намёстникъ кіевскаго воеводы, сидя въ неприступномъ замкъ и имъя въ своемъ распоряженіи ремесленниковъ и другихъ лодей замковаго присуду.

Очевилно съ перваго взгляда, что эта мъра могла только раздражить козаковъ, но не обуздать ихъ своевольство. Порядовъ вещей на Украинъ ни мало не измънился послъ обнародованія грознаго сеймового постановленія, надъ которымъ козаки готовы были наругаться такъ же, вакъ и надъ мёрами Стефана Баторія. Между тімь правительство, въ переговорахъ съ туркаиг, дало торжественное объщание усмирить козаковъ, и вскоръ послъ сейма придумало еще одно средство для удержанія "своевольства украинскаго народа". Въ іюдь того же года данъ быль въ Краковъ королевскій универсаль о вербовкъ тысячи человъвъ опытныхъ въ военномъ ремесле людей, подъ начальствомъ снятинскаго старосты Николая изъ Бучача Язловецкаго и поручина Яна Обишевского. Явловецкому представлялось выбрать-или на урочище Кременчуке, или где-нибудь въ степи-удобное место для постройки замка. Строевое дерево предполагалось доставить по Дивпру изъ королевскихъ имбиій. Изъ твхъ же имвиій падый "послушный" человёкъ долженъ быль давать по одной **мырь муки е**жегодно для гарнизона этого замка. Король быль

увъренъ, что этотъ военный отрядъ положить конецъ своеволію увранискихъ жителей и не допустить ихъ нарушать миръ съ сосёдними государствами. Ни о козакахъ, ни о коронномъ гетманъ, которому они подчинены сеймовымъ закономъ, ни о дозорцахъ. которые должны наблюдать за всёми граничанами, въ краковскомъ универсалъ вовсе не упомянуто. Можно думать, что король и его советники разуверились въ действительности прежней меры, и не полагаясь на послушание украинскихъ старость, решились обуздать украинскую вольницу посредствомъ короннаго войска. Но на украинскихъ старостъ и державцевъ возлагалось доставить строевой лёсь для замка и обезпечивать его гаринеонъ продовольствіемъ. Зная, какое участіе принимали старосты въ козацкомъ промыслъ, легко понять, охотно ли они занялись устройствомъ криности, которая должна была отривать имъ сообщение съ дикими полями и Запорожьемъ. Замокъ не быть построень, и краковскій универсаль остался такою же мертвою буквою, какъ и постановление варшавского сейма.

По видимому, правительству Ръчи-Посполитой не оставалось ничего другого, какъ уступить силъ вещей и по неволь обратиться къ старой воинственности, которая, въ видъ пограничнаго своевольства, продолжала существовать въ русскихъ провинціяхъ. Тогда бы козаки изъ бунтовщиковъ превратились въ самое дешевое и полезное войско; паденіе Крымскаго Юрта сдълалось бы неизбъжнымъ, и турки цълымъ стольтіемъ раньше потеряли, бы свое страшное для Европы значеніе, Но такая политика для сеймовыхъ пановъ была бы слипкомъ великодушна, а для Сигизмунда III — геніальна. Коломизаторы отрозненой Руси не теряли надежды сдълать изъ нея другую Польшу — не въ отношеніи языка, о которомъ тогда заботились мало, и не въ отношеніи въры, о которой помышляло одно духовенство, а въ отношеніи господства польскаго или княжескаго права надъ правомъ обычнымъ русскимъ, которое, болье нежели что либо другое, дълало

отровненную Русь непохожею на Польшу. Всмотримся глубже въ положение дёлъ на Украинт: было ли вовможно водворение въ ней польскаго права?

Ни медкая пограничная шляхта, водившаяся запросто съ козаками, ни собственно такъ-называемие мъщане, ни городовие и запорожскіе коваки не обращали, покам'єсть, вниманія на выростающіе съ важдымъ годомъ панскіе города и села; еще мен'ве понимали значеніе панской силы для края люди, не принадлевавине къ ихъ корпораціи: ратан, чабаны и тому подобный чернорабочій народь, разсілянный но украинскимъ хуторамъ и севы в началь колонизаціи Украины, которое для однихъ ивстностей восходило въ половинъ XVI, а для другихъ — въ первой четверти XVII въка, по истечени 20-лътней и 30-лътней соли, или свободы, почти единственною повинностью житежей мъстечекъ и сель была вольная служба подъ начальствомъ старосты или пом'вщика, такъ какъ всего важне для края была защита отъ татаръ. Эта служба не была тягостна, потому что составляла естественное условіе жизни на пограничьв. И безъ распораженій со сторовы м'єстной власти, каждый поселянинъ миженъ быль безпрестанно держаться на сторожё отъ орды. **Даже на полевыя работы не могъ онъ выходить иначе, какъ** громадою и въ оружін 1). Искупая у татаръ кровью родную землю, воюя противь нихъ за каждое пастбище, за каждое селище по

<sup>1)</sup> Ласота, въ своемъ дневникѣ ("Тадевисћ von Erich Lassota von Steblau") такъ описалъ, въ 1594 году, окрестности подольскихъ Прилукъ: "Прилуки, замокъ и большой новый, окруженный тыномъ городъ п. Збаражскаго, съ 4.000 домовъ (fewerstädten, очаговъ), при рѣчкѣ Деснипѣ, З мили. Nota: Городъ этотъ дежитъ въ общирной и весьма плодородной равнинѣ, гдѣ разбросано большое число странныхъ домовъ съ амбразурами (mitt schieszlöchern), въ которыхъ домахъ крестьяне, въ случаѣ внезапнаго нападенія татаръ, спасаются и находятъ для себя защиту. Но, такъ какъ этимъ нападеніямъ они подвергаются очень часто, то каждий изъ нихъ, отправляєсь въ поле, несетъ на имечахъ свою рушницу (Handtrohr) и прицѣпляетъ къ боку саблю или тесакъ".

многу лъть, украинскіе поселяне дотого привывли записаться оружіемъ, что, во время первыхъ войнъ со шляхтою, изъ нахарей и ремесленниковъ повсемъстно составлялись ополчения въ . самое короткое время; а когда князь Іеремія Вишневецкій, предвиля народное возстаніе, приказаль обезоружить своихъ подданныхъ на лівой сторонів Дивпра, въ однівхь его вотчиналь отебрано было "нёсколько десятковъ тысячь самопаловъ", не считая спрятаннаго оружія. Самая необходимость ділала здісь какдаго воиномъ. Въ люстраціяхъ старостинскихъ именій начал XVII въка ръдко упоминаются данины, собиравшіяся съ мъщанъ; гораздо чаще эти люстраціи говорять о мінанскихь домахъ, "съ которыхъ не взимается никакихъ податей, а только каждый мёщанинъ обязанъ нести военную службу конно и оружно, подъ предводительствомъ старосты или его наместника". Эти-то м'єщане и назывались "послушными". Рядомъ съ ниж вь каждомъ местечев исчисляють люстраціи мещань "непослупныхъ", иногда называя ихъ простро козаками. Объ этихъ обывновенно говорится, что они "никакой повинности, ни послушанія не отбывають", а о нівкоторых в мівстностях добавляется, что они, не смотря на то, "извлекають всяческіе доходы, какъ изъ полей, такъ и изъ ръкъ, и захватывають подъ свои усадьби ночти всв грунты". Во многихъ мъстахъ сидъли хуторами заслуженные жолнеры панскихъ дружинъ и выбранецкихъ или иностранныхъ ротъ, которымъ давалось неопредъленное пользованія болье или менье значительнымь кускомь земли. Эту землю, какъ говорилось тогда, измеряли они саблею, то есть поддерживали вооруженною силою значение письменнаго акта, которымъ знатный панъ или коронный гетманъ жаловалъ имъ по-королевски то, о чомъ неръдко самъ составитель акта не имъль точнаго понятія 1). Воспитанники военныхъ становъ

<sup>1)</sup> Въ измёреніи саблею надобно искать объясненія такихъ загадочнихъ м'ёсть въ "Volumina Legum", какъ пожалованіе на рёкё Суле Александру Випне-

привязанные къ осъдлой жизни семейными интересами, сохраняли свои привычки и подъ хуторскою крышею 1). Вместе съ "послушными" и "непослушными" пограничниками, они готовы быи каждую минуту отражать орду, а при случай стояли за себя. и противъ мъстной власти. Владъльцы общирныхъ имъній украинскихъ, выпросивъ для себя пожизненное или потомственное право на землю, сами оставались въ старыхъ своихъ гнёздахъ. а не то — постоянно находились при дворѣ; въ Украину же посилали своихъ офиціалистовъ, или такъ-называемыхъ осадчихъ. которые действовали отъ ихъ имени и колонизовали страну въ их пользу. Пограничный народъ, набравшись воинственнаго духу въ постоянной борьбъ съ татарами, цънилъ выше всего линыя качества каждаго, и относился въ панскимъ дворянамъ запросто. Кіевскій бискупъ Верещинскій писаль, въ 1594 году. на сеймъ, что города и села украинскіе, "гордясь своевольною свободою своею", не хотели знать ни своихъ пановъ, ни ихъ уполномоченныхъ. Вообще шляхта теряла свое привидегированное значение въ краћ, гдв личная свобода, богатство, сила и даже громкая слава были доступны, какъ гербованнымъ, такъ и негербованнымъ жителямъ. Въ началъ появленія козачества. простолюдины хаживали за добычею подъ предводительствомъ шляхтичей, а съ его развитіемъ, шляхтичи участвовали въ по-

ведкому тёхъ самихь земель, которыя были пожалованы Стефаномъ Баторіемъ какому-то Байбузѣ. Къ имени Байбузы не прибавлено обычнаго эпитета игофясому, овначающаго шляхетское достоинство, и сказапо, что онъ уступилъ свое 
враво Вишневецкому,—добровольно ли?... Въ московской Руси случалось, что 
получившій на бумагѣ пожалованіе въ тысячу "четвертей", на дѣлѣ пользовалса только двумя или тремя сотнями, такъ какъ каждый долженъ быль самъ 
вискать свободное, не пожалованное еще никому, мѣсто, перевѣдаться съ 
разними байбузами и утвердить его за собою документально. Такой случай 
быль съ воеводою XVII вѣка Даудовымъ, о которомъ интересное въ разныхъ 
отношеніяхъ изслѣдованіе Н. Н. Селифонтова помѣщено въ 5-мъ выпускѣ "Лѣтокиск Занятій Арх. Коммиссіи."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Сохранилось преданіе, что пахарь украинскій, втикаль саблю вь первую сероку свою, вь знакь готовности доказать свое право на займище.

ходахъ подъ предводительствомъ способныхъ и опытныхъ простолюдиновъ. Это обстоятельство, болбе нежели что-либо. сглаживало сословныя отличія пограничниковъ. Вспомнимъ, вакъ привътствовали запорожцы вельможнаго цана Зборовскаго: "Это v насъ послъднее дъло; у насъ цънятся выше всего дъла и мужественный духъ". Мфстная шляхта никакъ не могла пренебрегать украинскимъ простонародьемъ; напротивъ, во многихъ случаяхъ она заискивала его благосклонности. Защита жилищъ и стадъ, бъгство отъ орды и укрывательство въ недоступныхъ для нея мъстахъ; наконецъ, пребывание въ татарской неволь, или ясыръ, — все это предпринималось или терпълось наравиъ съ людьми негербованными. Откуда бы вто ни пришоль въ Украину, могущественныя условія м'єстнаго быта подчиняли его водю, понятія и склонности общему теченію жизни. Не только вигоды отъ совивстныхъ промысловъ и ополченій, но безопасность имущества и жизни зависъли здъсь отъ тъснаго сближенія съ простонародною массою. Самый языкъ, заносимый въ Украину изъ глубины польскихъ провинцій, гдё культура стояла сравнительно на высокой степени развитія, перерождался здёсь въ простонародную рычь, которая, сохранивы слыды иноплеменной примъси, не потеряла отъ того своего русскаго характера. Кромеръ, описывая Ръчь-Посполитую въ XVI въкъ, говоритъ, что польскій языкъ на Руси употребительніе містнаго, потому что туда земледъльцы переселяются изъ Польши ради плодородія земли, а воинственные люди — для отраженія татаръ. Но это справедливо только по отношенію къ панскимъ домашнимъ кругамъ. Не смотря на предпочтеніе, которое отдавалось въ извъстныхъ случаяхъ польщизнъ, энергія мъстной народной ръчи брала свое даже у такихъ людей, какъ Николай Потоцкій, который употребляль русскій языкь для того, чтобь выбранить являвшіяся къ нему, во время войны съ козаками, шляхескія депутаціп.

Приливъ польщизны въ русскія области королевства относится къ позднъйшему времени. Въ началъ колонизаціи отрозненной Руси, коренные поляки держались еще за Вислою, а опустошенныя татарами пространства древней, владимировской Руси занимали все-таки дюди русскіе. Польскій языкъ быль имъ извёстень, какь языкь правительства, какь языкь среднихь и высшихъ училищъ, которыхъ у насъ до конца XVI столътія не бы-10, наконець, какъ языкъ литературный, только-что возобладавшій надъ безплодною латынью. Они писали на немъ военныя реляціи я письма, подобно козацкимъ предводителямъ временъ позднъйшихъ, но въ обыденныхъ сношеніяхъ, безъ сомивнія, употребляли рёчь русскую. Мы видимъ, напримёръ, Претвича, издагающаго передъ королемъ по-польски свъжую въ то время исторію колонизаціи. В'вроятно, и Дашковичь не иначе говориль на Пётрковскомъ сеймъ объ устройствъ за Порогами военнаго братства; но къ королю Сигизмунду I писалъ онъ порусски 1), и на русскомъ же язывъ получаль отъ него инструкціи, напечатанныя въ "Актахъ Западной Россіи". Братъ Самуила Зборовскаго, Христофоръ, зная русскій языкъ, какъ уроженецъ Червоной Руси, писаль въ запорождамъ попольски; но уже конечно ни Дашковичъ, ни Претвичь, ни Самуиль Зборовскій не обращались на польскомъ выев съ речью къ русскимъ дружинамъ, составлявшимъ тогдашнее козачество. Историческія пъсни, сложенныя этими дружинами, повазывають, какой элементь быль въ нихъ преобладающимъ. Самые татары, кочевавшіе на Подоль и Волыни до изгнанія ихъ оттуда Ольгердомъ и Витовтомъ, усвоили себъ русскую рычь, и не забыли ее черезъ сто лътъ, живя въ Добруджь 2). Вспомнимъ

<sup>1)</sup> Въ Коростышовъ (Житомирскаго уъзда), въ фамильномъ архивъ гг. Оли-Заровъ, хранится подлинное письмо Дашковича къ Сигизмунду I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Объ этомъ пишетъ Стрийховскій.—Кіевскій бискупъ Верещинскій, смѣясь въ своей брошюрѣ "Publika" надъ беззаботностью укранискихъ поляковъ, заставляеть татаръ обращаться къ нимъ съ рѣчью по русски, а не по польски:

извъстную ръчь каштеляна Мелешка, произнесенную по русски даже въ собраніи сенаторовь, на конвокаціонномь сеймь, передъ избраніемъ Сигизмунда III. Немудрено представить, что польская молодежь, уже участвовавшая въ пограничной службъ, объяснялась на русскомъ языкъ. Что касается до латинскаго и греческаго въроученій, изъ которыхъ одно распространяло польскій, а другое поддерживало русскій элементь, то, до конца XVI в'яка. они не вступали еще въ ожесточенную борьбу между собою, п оба помышляли только о томъ, какимъ бы способомъ защититься отъ реформаціи, которая въ то время грозила не одной западной. но и восточной церкви, въ предълахъ Ръчи-Посполитой. Въ такихъ памятникахъ, какъ реляція Претвича о козаковань в шляхты, и разсказъ Папроцкаго о пребываніи Зборовскаго за Цорогами. нътъ и намека на различе въръ и наръчій у двухъ составныхъ частей возачества. Русское духовенство не принимало никакого участія въ его образованіи, и во времена первыхъ козацкихъ войнъ съ панами относилось въ запорожскому войску бакъ нельзя болбе равнодушно, чтобъ не сказать — враждебно.

Съ своей стороны, козаки, въ своихъ походахъ и на запорожскихъ становищахъ, обходились безъ священниковъ. ¹) Въ "думъ" о буръ на Чорномъ моръ, предводитель военнаго братства обратился къ товарищамъ бъдствія съ такимъ увъщаніемъ: "Исповъдывайтесь, паны молодцы, милосердому Богу, Чорному морю и миъ, отаману кошовому". Правда, что, по "Тератургимъ" Кальнофойскаго, нъсколько козаковъ, однажды, среди страшной бурп на моръ, дали обътъ послужить печерскимъ инокамъ двъ недъли

<sup>&</sup>quot;Twoia spisz, moia choruiesz, poidy twoia do Ordy, budemo się dobre miety, po kobyłyni budem kaszę używaty, a posoku konskoiu z mołokom pity".

<sup>1) &</sup>quot;Лѣтопись о Началѣ Проименованія Козаковъ" говорить о нихъ: "Море переплавати дерзають въ единодревныхъ суднахъ, многажды и души своя погубляють, яко не имѣють сего обычая, дабы съ собою священниковъ ради нужли смертной имѣли".

въ чорной работъ, и выполнили свой обътъ 1). Но въ походахъ 1637 и 1638 годовъ бозаки больше всего таили свои намеренія отъ м'єстных священниковъ, а одинь православный монахъ быть даже ихъ соглядатаемъ и сообщилъ о нихъ въсти польскому войску. Митрополить Цетръ Могила, безъ обиняковъ, называть ихъ "ребеллизантами" печатно. Православный панъ Адамъ Кисіль писаль о козакахь, что у нихъ не было никакой віры, геlіgionis nullius. Уніятскій митрополить Рутскій повторяль то же самое 2). Все вмъстъ свидътельствуетъ, что колонизація отрозненной Руси совершалась безъ участія православнаго духовенства, котораго іерархическая діятельность сосредоточивалась тогда не въ Кіевъ, какъ прежде и послъ, а въ Вильнъ. Съ другой стороны, и вніяніе римско-като нической пропов'йди не распространалось еще на пограничное рыцарство и на первоначальныхъ украинсвих колонизаторовъ польскаго происхожденія: ибо первый датинскій бискупъ, временно проживавшій въ Кіевъ, прівхавши сюда въ 1589 году, не засталъ ни одного каплана, ни одного гостела и алтаря, кром' вамковой каплички, въ которую, по его словамъ, замковые урядники запирали своихъ лошадей, да еще мальенваго доминиканскаго костела, на Подолъ, съ однимъ только монахомъ при немъ. Этотъ бискупъ, происходившій изъ православной фамиліи, какъ прозелить, приписаль запуствніе замковой каплицы "пренебреженію" къ датинской въръ; но его же разсказъ о томъ, что и въ Софійской церкви, затекавшей дождями,

<sup>1)</sup> По освобожденіи знаменитаго Самійла Кишки изъ турецкой каторги, козаки, по словамъ думы, опредѣлили часть добычи своей на Святую Січовую Поврову, на Межигорскаго Спаса и на Трахтомировскій монастырь; только это, очевидно, прибавка позднѣйшихъ кобзарей, такъ какъ во времена Самійла Кишки не существовали еще ни Покровская церковь на Низу, ни Спасская въ Межигорьѣ.

<sup>2)</sup> Даже думние дьяки московскіе, въ 1594 году, отозвались передъ императорскимъ посломъ Варкочемъ о запорожцахъ, какъ о людяхъ, "не имъющихъ страха Божія", который, по грубымъ религіознымъ понятіямъ москвичей того времени, прежде всего двяженъ былъ выражаться умилостивительными жертвамх.

кіяне запирали скоть, уб'вждаеть нась, что въ малолюдномь, убогомъ тогда Кіевъ относились небрежно къ церквамъ обоихъ въроисповъданій. Въ тъ времена православные священники и датинскіе ксензы безравдично совершали духовныя требы для людей православныхъ и для римскихъ католиковъ. Латинскихъ ксензовъ было тогда такъ мало, не только въ Кіевской земль, но и на Волыни, что русскіе попы крестили дътей, давали святое причастіе и погребали мертвыхъ у поляковъ; а мъстные поляки до такой степени не дёлали различія между латинскими и русскими священниками, что латинская іерархія нашла необходимымъ — выпросить у Стефана Баторія универсаль къ православнымъ епископамъ, которымъ, подъ штрафомъ въ 10 тысячъ конъ грошей литовскихъ, повелъвалось воспретить подвластному имъ духовенству всякое вмёшательство въ церковныя дёла римскихъ католиковъ. Такимъ образомъ, датинство не препятствовало польскимъ выходцамъ объединяться въ Украинъ съ туземцами, подчиняясь мёстному элементу. Если въ глубинѣ Волыни католиби врестили детей по-православному, то темь естественные это дълалось тамъ, гдъ до временъ Сигизмунда III не было со стороны датинской цервви никакихъ усилій къ распространенію своего исповъданія. Польскій элементь сливался съ русскимь единственно подъ вліяніемъ условій м'єстности. Козаки и ихъ семейства в вровали въ Бога безъ посредства катехизическаго ученія, а многіе изъ пограничныхъ жителей выростали и старились, не видавъ церкви. То, что говоритъ сатирическая народная пъсня о поздивиших запорожцахъ, которые будтобы принимали скирду свна за церковь, могло относиться къ хуторянамъ и слобожанамъ не одной мъстности временъ Стефана Баторія; а такіе анекдоты, какіе разсказываются въ наше время о чабанахъ екатеринославскихъ степей, являющихся къ принятію стятыхъ таинъ въ сопровождени своихъ овчарокъ, безъ сомнънія, можно было

слышать во времена оны въ Кіевѣ о низовыхъ чабанахъ, называвшихся по татарски одаманами.

Какъ бы то ни было, только пограничная шляхта объихъ народностей претворядась въ простонародную возацкую русь, не стесняясь ни верою, ни языкомъ, ни безполезными въ русскихъ пустыняхъ гербами. Оборона границъ, соединенная съ цълостью семействъ и имуществъ, была здёсь всепоглощающею задачею жизни. Все служило этой задачь на Украинь. Самая ивстность украинская приняда отпечатовь долгой борьбы освдлаго населенія края съ кочевниками. Открытая со всёхъ сторонъ равнина усвядась насыпями, съ которыхъ жители вглядывались въ далекую степную перспективу, не подымется ли гдънибудь пыль отъ наступающей на нихъ орды. На Руси московской, защищенной лесными засеками, реками и болотами, слово мошла означало вырытую въ земль яму; на Руси польской, это слово получило значение насыпного ходиа или редуга, какъ-бы соединяя съ мыслью о смерти мысль о славъ боевыхъ подвиговъ, боторые завсь чаше всего приносили смерть. Для воинственныхъ украинцевъ стараго времени такъ было обычно падшихъ въ бою хоронить среди степи, подъ насыпнымъ холмомъ, что, когда козаки сделались обитателями уже безопасныхъ городовъ и сель, и тогда они насыпали въ степи курганы въ память знатныхъ людей, похороненныхъ при церквахъ на ряду съ прочими покойниками 1). Многія изъ древнихъ насыпей распаханы уже плугомъ, другія обращены въ селитрянныя бурты, а нівкоторыя закрыты селами и хуторами; но до сихъ поръ курганы, круглые редуты съ двойными валами, разверстыми въ виде полумесяца у входа, четвероугольные шанцы, и такъ-называемые зміевы валы поражають наблюдателя своею многочисленностью. Боль-

<sup>1)</sup> Такъ, между прочимъ, изъ надписи на каменномъ врестѣ надъ могилою, знаменитато кошового отамана Сірка и изъ мѣстныхъ отзывовъ народа о его могелѣ, видно, что Сірко похороненъ не за Порогами.

шая часть этихъ насыпей относится въ періоду пограничной борьбы съ татарами; некоторыя остались, безъ сомнения; отъ временъ удъльнаго періода русской исторіи и еще древнъйшихъ, а остальныя принадлежать къ разряду могиль, которыя, но словамъ народной песни, обкипели козацкою кровью, смешанною съ польскою 1). Каждая новая осада во времена оны начинала свое дёло съ того, что овружала избранную для поселенія местность валомъ; потомъ она насыпала вдоль степного горизонта сторожевые курганы, для постоянной стоянки на нихъ, такъ-навываемыхъ, чатъ. Рядъ подобныхъ кургановъ соединялъ ближайшія осады съ дальнъйшими. Даже коронное войско, во время "дежанья" на пограничь въ спокойное время, было обязано заниматься насыпаньемъ сторожевыхъ могилъ; а въ Украинъ образовался особый плассь чернорабочихь — могильникова, упоминаемыхъ въ современныхъ письменныхъ памятникахъ на ряду сь будниками, которые промышляли устройствомь въ лесахъ будъ для выдълки поташа, смолы и дегтя, броварниками, работавшими въ пивоваренныхъ заводахъ, и винниками, служившими по найму въ винокурняхъ. Эти могильники играли важную роль въ козацкихъ войнахъ противъ пановъ. Каждое таборище козацкое въ самое короткое время бывало защищено рвомъ и валомъ. Козаки залегали обыкновенно въ ямахъ и оттуда стрълями по непріятелю, а сами оставались въ безопасности отъ его артиллеріи. Передъ своими шанцами они рыли небольшія густо

Ты, могило Верховино, Чому рано не горіда?

<sup>(</sup>Это значить: почему на тебъ не быль зажжень сторожевой знакь?)

Ой, я рано не горіла: Бо крівцею обкипіла.

<sup>(</sup>Т. е., ваши усобицы не дали возможности даже предостеречь васъ отъ общей опасности).

Ой, якою? Козацькою, Въ половину изъ лядською.

расположенныя углубленія для защиты своихъ выдазовъ отъ панской конницы; подводить мины было также ихъ дёломъ. Поэтому самымъ удобнымъ временемъ для козацкихъ возстаній считались літо и осень, когда можно было защищаться отъ нападеній земляными работами. "Зима — жестокій врагъ козака", говорить Окольскій, очевидецъ панскихъ походовъ на козаковъ, "потому что онъ зимою не можетъ рыться въ земліт.

Многольтнее употребление столь разнообразныхъ средствъ обороны наполнило подвигавшееся отъ запада въ юговостоку пограничье бывшей Ръчи-Посполитой земляными насыпями, которымъ до сихъ поръ нътъ счота. Въ разныя времена, то одна, то другая часть отрозненной Руси отбывала на этихъ насыпяхъ сторожу, или боролась посредствомъ нихъ съ непріятелемъ. Мы имъемъ въ этомъ отношеніи болье или менье точныя и подробныя свёдёнія лишь о той м'естности, которая возбуждала въ польскомъ правительствъ особенный интересъ, по отношенію въ утвержденію въ Украинъ польскаго права, посредствомъ правильнаго устройства воролевщинъ и раздачи пустынь въ наслъдственное владъніе магнатамъ. Сеймовыя постановленія отъ времени до времени регулировали охранение границъ отъ вторженія орды и не разъ освобождали жителей пограничныхъ мізстечень отъ процессовъ, позвовъ и баницій, въ уваженіе опасностей, которымъ они подвергались. Первое мъсто, въ глазахъ польскаго правительства, еще въ 1631 году, занимали стражницы въ Бълой-Церкви, Трилісахъ и Любомиръ, "откуда", по словамъ сеймового постановленія, "вся Украина охраняется отъ татарскихъ набъговъ". Сарницкій, напечатавшій свою книгу въ 1587 году, говоритъ, что Бълая-Церковь была какъ-бы морсымъ маякомъ и служила убъжищемъ для всей Руси, которая отсюда прежде всего получала въсти о наступлении орды; а въ одномъ старомъ документъ сказано, что бълоцерковскій замокъ «Задерживает» на себъ весь татарскій импеть",— можеть быть,

потому, что не вдалекъ отъ него пролегалъ татарскій шляхь, гдь, по словамъ королевского универсала, татары переходил черезъ Рось. Главную сторожу держали бълоцерковскіе мѣщане у лѣса, который назывался Богатырівъ-Рігъ 1), и это, конечно, было дело не легкое, если, по выраженію Сарницкаго, татари "заглядывали въ Бълую-Церковь, какъ собаки въ кухню". Трилісы, прославленные необычайнымъ мужествомъ своихъ житедей въ 1651 году, пять разъ были раззоряемы татарами, и цать разъ возрождались на своемъ пепелищъ. Что касается до Любомира, то, по замечанію одного изъ местныхъ жителей, нигрь такъ густо не расположены полевыя могилы, какъ вокругь этого мъстечка. Далъе, по направлению въ Брацлавщинъ, содержались полевыя сторожи на ръкахъ, впадающихъ въ Богъ; съ лъвой стороны — на Синицъ, а съ правой — на Саврани, и въ другихъ мъстахъ. Наконецъ, по главнымъ татарскимъ шляхамъ разставлены были чаты, выходившія изъ сосёднихъ поселеній. По Чорному шляху шли сторожи отъ Запорожья мимо Черкасъ, Канева, Полоннаго и далбе, въ глубину Волыни. Точно такъ же расположены были сторожи надъ рекою Савранью и у бродовъ рекъ Кодыми и Кучменя, вдоль Кучменскаго шляху, который шель въ глубину Подолья. На Росавъ и Ушицъ стояли чаты на татаръ, вторгавшихся въ польскія владенія по Волошскому или Покутскому шляху. И надъ всею необозримою сътью этихъ шляховъ, стражниць и могиль господствоваль, бакь главный сторожевой пункть, старинный Ровь, названный, въ честь королевы Боны, Баромъ. После Каменца Подольскаго, эта была самая сильная украинская кръпость, которая "глядъла на три татарскіе шляхи", какъ писали о ней въ донесеніяхъ королю. Она постоянно находилась, въ качествъ староства, во владъніи коронныхъ гетмановъ, которые, по своему званію, были верховными охранителями

<sup>1)</sup> Лівсь этоть находится въ Таращанскомъ уйздів, между селями Вовнянки, Лисовичи и Богатырки.

границъ Ръчи-Посполитой; ближайшій же надзоръ за всёми сторожевыми стоянками и чатовниками въ XVI вѣкѣ имѣлъ подначальный коронному гетману "стражникъ трехъ шляховъ".

Если, какъ сказано выше, самая мъстность украинская, въ сиу долгой борьбы славянского міра съ монгольскимъ, приняла отичнительный характерь, до сихь порь не изглаженный времежить и новымь порядкомъ жизни; то темь более идея защиты вограничья отъ орды должна была отразиться на общественнихь отношеніяхъ пограничниковъ. Рядомъ съ потомками знаменитыхъ дворянскихъ родовъ, пріобрѣтали здѣсь широкую по-Мирность, не только въ проспонародье, но и въ правительственныхъ сферахъ, дичности происхожденія темнаго, не-шляхичи. Настоятельная нужда въ людяхъ, которые бы сторожили а движеніями хищныхъ татаръ и умёли ихъ отражать, мало том, что заставляла правительство поощрять козацкіе обычаи въ пограничномъ городскомъ населении и относиться съ похвалами ъ счастливымъ добычникамъ; она привела его въ необходимоти прощать самыя тяжкія преступленія тімь, вто прослужить етверть года въ пограничной стражв на собственномъ содернаніи и отличится вавимъ-нибудь отважнымъ дёломъ Многіе ениты являлись въ Украину, отличались въ гонитвахъ за татаами, заслуживали потерянную честь и возвращались въ прежтою среду. Но другіе оставались навсегда въ обществъ пограичниковъ и вносили въ него особый элементъ буйства, вырабоанный на шляхетскихъ сеймикахъ и въ такъ-называемыхъ войвовыхъ związkach (союзахъ). Благопріятствуемая положеніемъ правны свобода во всёхъ начинаніяхъ, возможность прінскать рдей, готовыхъ на самыя отчаянныя предпріятія и слабое дейтвіе законовъ, постановляемыхъ для Украины центральною влатью, давали здёсь каждому смёлому характеру развиться во всю шрину. Между тёмъ общее въ началё стремленіе охранителей г колонизаторовъ Украины видоизмёнялось подъ вліяніемъ при-

дворной политики, которая то призывала козаковъ подъ королевскія знамена, то принимала противъ нихъ міры, подавляющи врожденную имъ воинственность, а иногда делала одно и другое разомъ. Вследствіе этого, въ населеніи Украины образовалось двъ среды: одна, которой выгоды совпадали съ распоряженіями центральной власти; другая, которой не возможно быв существовать, не противодъйствуя этимъ распоряженіямъ. Та 🕻 другая имъли своихъ представителей, своихъ героевъ, которыхъ одни превозносили до небесъ, а другіе осыпали провлятіями. На мъсто Дашковича, который, предводительствуя возавами, получалъ подарки отъ сеймовыхъ пановъ и награды отъ короля; на мъсто Претвича, о которомъ благодарные паны говорили, что въ его время "спада отъ татаръ граница", и другихъ козациих предводителей, считавшихся въ Краковъ "безупречными и знаменитыми Геркулесами", — съ одной стороны, среди осъдной шляхты появились на военномъ полъ магнаты, жаждавшіе ункчтожить козаковъ до самого ихъ имени, а съ другой — изъ окозаченной массы украинского простонародья выступили на сцену вожди, мечтавшіе о разрушенія Кракова и истребленіи шляхетства 1). Буйные волею, сильные духомъ, неутомимые въ несенія военныхъ тягостей, тъ и другіе, сравнительно съ обитателям внутреннихъ провинцій, были истинными "львами, жаждавшим одной кровавой бесёды". Не зная мёры своему произволу, ока доводили всякую свою затъю до послъдней крайности и, образуя вокругъ себя новыя покольнія необузданныхъ поборниковъ извъстныхъ убъжденій, готовили для государства грозу, которал потрясла его до основы.

Къ воспитанію въ пограничникахъ отваги на борьбу за свои убъжденія много способствовала безпрестанно представлявшая-

<sup>1)</sup> Такъ доносилъ королю полевой гетманъ Жолковскій о возстаніи козаковъ, подъ предводительствомъ Наливайка.

са, въ видъ живыхъ примъровъ, возможность потерять имущество, семейство, свободу и жизнь. Съ уведиченіемъ наседенія отрозненной Руси, татарскіе наб'яги сділались такъ часты, что коронный гетманъ Жодковскій насчитываль на своей памяти 30 навадовъ "великою ордою", не считая меньшихъ. Татары мало заатмались ремеслами, торговдею, промыслами, не имъли общирних владеній для взиманія дани, были заключены въ предёзахъ скуднаго пастбищами полуострова, изъ вотораго откочовыван въ роскошнымъ побережьямъ Дивпра, Бога, Дивстра не наче, какъ подъ опасеніемъ козацкаго на взда. Поэтому польскія провинціи были для нихъ единственнымъ источникомъ обопиценія. Угоняли они скоть, уносили всякую безь различія двикимость, но въ особенности дорожили ясыромъ, который продаван въ рабство на всѣ стороны востока. Восточное общество нуждалось въ безчисленномъ множествъ рабовъ и рабынь разныхъ возрастовъ, а главными поставщиками этого товара были татары, добывавшіе его большею частью въ отрозненной Руси. Особенно жадно хватала орда въ пленъ детей. Вместе съ другими плениками, шли они, какъ ценный товаръ, въ отдаленнейшия страны Азіи, а всего бол'ве — въ Царьградъ. Дворъ и имперія султановъ опирались на личностяхъ, не имъющихъ въ Турціп родства и потому привязанныхъ къ своимъ повелителямъ, какъ объ этомъ пишетъ Янчаръ-Полякъ еще передъ 1500 годомъ. Иокупнихъ дътей воспитывали въ султанскомъ сераль для службы въ инчарахъ и для занятія придворныхъ должностей, требующихъ особеннаго довърія. Такимъ образомъ цвътъ христіянской силы быть обращаемъ невърными на подпору магометанства. Мысль эта еще болъе усиливала впечатлъніе, производимое на пограничныхъ жителей татарскими набъгами. Подъ вліяніемъ ежедневво ожидаемых случайностей, выработались въ Украинъ черты нравовъ и обычаи, не встръчаемые въ другихъ областяхъ Польши и московской Руси. Одно время Украинцы поражають наблю-

T. 12

дателя глубокою грустью своихъ пъсемь и меланхоліею сердець, въ другое — склонностью къ отчаяннымъ предпріятіямъ, или вакою-то безумною веселостью, которая какъ-бы усиливается заглушить великое, невыразимое горе. Отсюда у нихъ трагическая противуположность между видимою веселостью и иносказательною грустью, на примъръ, въ свадебныхъ обрядахъ, или даже въ дътскихъ уличныхъ играхъ, сохранившихъ следы кровавыхъ битвъ и татарскихъ набъговъ. До нашего времени уцъльль особый отдёль народныхъ пёсень, такъ называемыхъ невольницких. Въ нихъ воспъвается разлука мужей съ женами, сестеръ съ братьями и маленькихъ дётей съ отцемъ и матерью 1). Въ нихъ плънная наложница турецкаго баши, тоскуя о своей нравственной гибели, выпускаеть изъ темницы козаковъ-невольниковъ, которые тридцать лётъ не видали божьяго свёта и праведнаго солнца 2); а запорожскій отаманъ пятьдесять-четыре года остается прикованнымъ къ скамъв на турецкой галерв-каторгв, гдв ренегатъ-шляхтичъ пригоняетъ гребцовъ къ работъ окровавженною на ихъ обнаженныхъ спинахъ лозою 3). Ужасы отдаленія отъ родной семьи, безотраднаго невольничества и безпощаднаго варварства поработителей воспевались на Украине со временъ первой ея колонизаціи и располагали умы народа къ трагическому созерцанію жизни. Отчаянная смілость, жажда хотя минутной радости, хотя той радости, какую даетъ надежда на успъхъ покушенія, полное забвеніе посл'єдствій и равнодушіе въ смерти-таковы были общія черты характеровъ, съ которыми панамъ-колонизаторамъ приходилось имъть дъло. Пока поседяне высиживали такъ-называемую волю, то есть льготные годы, пока на нихъ лежала одна военная повинность, — экономическія діла шли спокойнымъ ходомъ. На козацкій промысель въ дикія поля и за По-

<sup>1)</sup> См. въ приложеніяхъ въ 1-му тому думу Невольницький плачъ.

<sup>2)</sup> См. тамъ же думу про Марусю Богуслазку.

<sup>3)</sup> См. тамъ же думу про Кішку Самійла.

юги пускался каждый, кому не сидълось въ пасікъ, у кого не било охоты "спотыкаться по борознамъ". Отношенія между чернорабочимъ и господствующимъ классомъ были мирныя, основанни на добровольныхъ сделкахъ и взаимныхъ выгодахъ. Возвращавшеся изъ заполья съ добычею козаки и торговые люди съ рибою, солью и чужеземными товарами, весело собирались на фиаркахъ, гдв продавались шкуры дикихъ звврей, убитыхъ въ невовыхъ входахъ, или турецкіе сафьяны, добытые найздомъ на подгородныя очаковскія, бізогородскія, тягинскія поселенія, или одежды, снятыя на войнъ съ татарскихъ мурзъ и турецкихъ башей, или, наконецъ, кони, пойманные послъ удачной схватки съ алитскими набадниками; и туть же кобзари звонили въ металличекія струны подъ речитативъ, которымъ, съ геомерическими подобностями, описывали то бъгство козаковъ изъ неволи, черезъ безводныя степи 1), то сожжение турецкаго корабля среди моря и дележь добычи. На мрачномъ фонф, составлявшемъ перспективу пограничной жизни, въ виду висящей надъ украинскимъ горизонтомъ тучи татаръ и турокъ, весело, шумно и пестро играла нивыть нестьсняемая козацкая, пахарская и мыщанская жизнь. Убожество пограничныхъ поселянъ часто смѣнялось приливомъ бопатства — отъ урожая полей, отъ обилія медового сбора, а что било всего отрадиње для украинскаго сердца — отъ удачныхъ походовъ противъ невърныхъ. Босыя поселянки, жены, дочери и вовлюбленныя смуглолицыхъ, обожженныхъ порохомъ героевъ-добичниковъ, появлялись посреди народной толпы въ парчевыхъ унтушахъ, въ кораллахъ, которымъ никто не зналъ върной цены, н въ золотыхъ ожерельяхъ, сорванныхъ козацкою рукою съ гаремныхъ затворницъ. Плачъ по убитымъ и уведеннымъ въ неволю ствинвался, на хмёльных пирушкахъ, съ кликами радости

<sup>1)</sup> См. тамъ же думу *про трёхъ братівъ.* — Все это названія, подъ кото-

счастливых в добычников и угрозами жокурить мушкетным ды мом в ствны султанской столицы."

И казалось пограничникамъ, что у нихъ не будеть другой тягости, кром' убожества, прогонявшаго козаковъ изъ дому на опасный промысель, - что у нихъ не будеть другой бъды, кроме той, которая постоянно грозила имъ изъ-за степныхъ могилъ и сторожевыхъ шанцевъ. Но паны, охватившіе своими имфиіли весь юговостокъ за Кіевомъ, Каневомъ, Черкасами, Бълою-Церковью и дажье до пограничнаго со стороны Молдавіи Каменця Подольскаго, мало-помалу начали делать ощутительнымъ присутствіе польскаго права въ Украинъ. Козаки въ началъ не обращали вниманія на ту власть, которая сеймовымъ постановленіем: 1590 года давалась надъ ними местной шляхте, и не завидовали размноженію въ Украин'в панскихъ им'вній. М'встная шля та тянула тогда въ одинъ гужъ съ козаками, жила съ ними з панибрата, хаживала козацкимъ обычаемъ на военный промы сель, а ея имвнія, при обиліи незанятыхъ никвиъ земель в Украинъ, вовсе не стъсняли козаковъ, напротивъ, еще обезпечи вали ихъ семействамъ безопасность отъ татарскихъ набъгові Но заселеніе украинских в пустынь шло съ быстротою нев вроят ною; нанскія села и м'єстечки густели сь каждымъ годомъ; земл чаще и чаще дълалась между пограничными жителями предж томъ кровавыхъ споровъ; недвижимая собственность дорожала, вивств съ темъ изменились и прежнія отношенія между панам и козаками. Украинскіе дворяне съ каждымъ годомъ болже и бо лье обособлялись отъ козаковъ въ своемъ быту и интересах: сельское хозяйство, на плодоносной почев, вознаграждало их за труды върнъе, чъмъ хождение съ козаками на военный промь сель; съ удучшеніемъ общественнаго быта, явилась потребност въ болъе строгой администраціи; на повътовыхъ сеймикахъ изь скивались мёры къ обузданію всякаго своевольства, а всег больше — козацкаго; наконець, явилась настоятельная надос

ность въ рабочихъ рукахъ для множества новыхъ колоній, стуцавшихся на пограничь в; отъ свободных в поселянъ, составлявшихъ козацкія семейства, землевладівльцы-паны стали требовать чинией и панщины, а старинныя козацкія займища называли жилею панскою. Этого мало: изъ панской земли, на которой очутыся не внавшій надъ собою пана украинець, ему, какъ подданмому панскому, запрещали выходить, когда понадобится, за Пороги и въ дикія поля. Вслёдъ затёмъ паны-землевладёльцы начи увеличивать медовыя и другія дани, ввели поволовщину отъ стадъ и покуховщину отъ варенья напитковъ, стали брать плату съ жернововъ, отдавать въ аренду рыболовныя мъста, взимать выто при въвздв въ городъ и села на ярмарки. Словомъ-устрочи въ Украинъ новую Польшу. Старосты королевскихъ имъній били тв же помъщики и дъйствовали въ староствахъ, какъ и въ своихъ наслёдственныхъ селахъ, а что было всего обидне для селянъ — распоряжались не сами лично, а предоставляли свою масть нам'встнивамъ, медкимъ державцамъ и арендаторамъ, которые, по словамъ украинской лътописи, "ихъ же саломъ по ихъ шкурв мавали, отнявши у мужика, панамъ давали." То, отъ чего отцы и дёды украинскихъ поседянъ уходили изъ глубины шляхетчины, по ихъ следамъ пришло въ Украину. Изъ Украины переселенцамъ некуда было уходить далбе, развъ въ татарскую и турецкую неволю. Оставалось — или подчиниться панскимъ порядвамъ, то есть польскому, панскому, такъ-названному княжескому праву, или отстаивать некодифицированную равноправность, во что бы то ни стало. Мъстныя условія и современное положеніе дыть благопріятствовали последнему.

## ГЛАВА VI.

Козацкій самосудь и распространеніе козацкаго присуду на низміе слом общества.— Остатки княжескихь дружинь въ Украинт во Украинт во Остатки княжескихь дружинь въ Украинт во Остатки и ея роль.— Представители знатвыхъ русскихъ фамилій въ составъ первобытнаго козачества.— Переходъ добровольной ассоціаціи труда въ невольную.— Низовое козачество заслоняеть королевскія и панскія имѣнія отъ татарскихь набъговъ.

Ссоры между козаками и шляхтою начались, можно сказать, со временъ незапамятныхъ. Поводъ въ нимъ подавалъ уже одинъпротивоположный взглядь той и другой стороны на право владьнія землею. Не разъ козацкая займанщина должна была сопригоснуться съ займанщиною панскою, по мёрё того какъ гуще и гуще делались панскія слободы въ Украине. Козаки, не зная по книгамъ, но сознавая въ душъ jus primi occupantis, отстанвали свои пастбища и даны противъ притязаній шляхты, которая сперва владела ими de jure, а потомъ захотела владеть и de facto. Шляхта, искони воинственная на пограничь, не спускала козакамъ и, отличаясь превосходствомъ военныхъ средствъ, легко брада надъ ними перевёсъ. За всякою победою надъ сословіемъ, которому польское право отказывало въ землевладении, она делалась полнымъ собственникомъ нфкоторой части старинныхъ займищь козацкихъ и, следовательно, налагала тягость подланства на ихъ обитателей. Такъ говоритъ, по дошедшимъ до него

преданіямъ, венгерско-польскій историкъ Грондскій, но прибавлясть, что шляхтів не легко было утвердить это подданство за собою, такъ какъ и передъ самой Хмельнищиною всё еще оставалось много пустыхъ, недоступныхъ для шляхты земель, куда покоренные уходили по примітру своихъ предковъ и устраивали тамъ новыя и вольныя "осады".

Польскіе моралисты нашего времени упрекають козаковъ стараго въка въ томъ, что они, будучи издавна народомъ свободнить и, по своему рыцарскому значенію относительно борьбы съ невърными близко подходившимъ къ характеру шляхты, не вошли съ нею въ такое единеніе, какъ жители литовско-русскихъ "заствиковъ", съ которыми польская шляхта еще при Сигизмундв-Августь подълилась гербовыми своими знаками и привидегіями. Это потому, говорять они, что полудикіе козаки ни на что не хотым променять своей разбойничьей и хищной жизни. Но едвали не будеть справедливе сказать, что идея шляхетства была чужда козакамъ не по хищническому роду ихъ живни, а потому, что она противоръчила основнымъ понятіямъ народной массы уграниской. Въчевое право удъльнаго періода, по которому выявыя были не вотчинниками, не владельцами вемли, а только правителями, не государями, а только господами, преобразилось у этой массы въ право копное, далеко опередившее, даже по дошедшимъ до насъ памятникамъ, появление княжескаго или польскаго права въ Украинъ; а копные суды, вызывавшіе къ отвъту самого дідича, то есть землевладёльца, наравнё съ крестьянами, отоввались потомъ, при посредствъ магдебургского права, въ образованіи судовъ церковно-братскихъ, по которымъ власть духовенства контролировалась мірянами, и недостойный своего сана ецископъ могъ быть удаленъ братствомъ отъ управленія епарліею. Всё эти черты самосуда и самоуправленія приняли самыя виразительныя формы въ устройствъ козацкой корпораціи, основанной на идей полнаго равенства передъ закономъ или передъ

одинетвореніемъ закона въ предводителяхъ, избранныхъ вольными голосами. "Гдв два козака, тамъ они третьяго судять": эта народная аксіома распространялась не на одно военное, такъ сказать, привилегированное сословіе въ Украинъ (козакъ быль только конкретнымъ выраженіемъ того, чёмъ каждый мого быть и, въ случав надобности, должена быль быть). Она, очевидно, старъе того козачества, которое извъстно намъ по письменнымъ преданіямъ 1). Вкоренившееся в'яками признаніе одинаковыхъ человъческихъ правъ за каждымъ членомъ ихъ общества дълало козаковъ неспособными даже и къ такой нобилитаціи, какую представляеть придуманный панами выборь изъ нихъ "лучшихъ людей" для вписанія въ реестръ козацкій. Козаки пользовались этимъ отличіемъ только для полученія назначеннаго имъ по реестру жалованья; въ сущности же число ихъ опредёлялось не войсковымъ спискомъ, а интересомъ предстоявшаго похода, и сами короли содъйствовали, подъ нужду, свободному развитію ковачества такъ называемыми приповъдными листами, приглашавшими подъ козацкія хоругви людей всякаго рода и званія. Когда понятіе о равенств' притупилось въ разбогат в впихъ козацкихъ старшинахъ, которые поладили съ панами и стали смотреть свысока на Запорожье, - козаки начали сперва тайно, а потомъ явно нобилитоваться, и даже въ договоръ съ московскимъ царемъ включили статью о томъ шляхетствъ, которое пошло въ козаки противъ шляхты польской; но то было уже начало разложенія козачества, по почину самого ихъ предводителя, пожелавшаго быть наслёдственнымъ княземъ, поль видомъ равноправнаго гетмана.

Каковы бы, впрочемъ, ни были причины ихъ задоровъ и ссоръ съ панами, но панскіе порядки въ Украинъ и панскія

<sup>1)</sup> Подчиненіе воли одного суду двонхъ, и слёдовательно многихъ, виразилось тавже въ пословицѣ: Коли два кажуть: "пъяный", то лягай спати.

стремленія сдёлать изъ Украины то, что уже было сдёлано изъ другихъ польскихъ провинцій, были главными стихіями, изъ которыхъ козаки съ одной стороны, а шляхта съ другой — черпали свою взаимную недовърчивость, непріязнь и, наконець, ожесточенную вражду. Защищая пановъ, какъ колонизаторовъ опустошенной татарами страны, польскіе моралисты воображають защищать въ ихъ лицъ дъятелей цивилизаціи противъ степныхъ варваровъ, чуждавшихся ея благь. Дъйствительно, цивилизація чного потеряла отъ козацкихъ возстаній. Жаль намъ техъ многочисленныхъ пасікъ, тёхъ фруктовыхъ и даже виноградныхъ садовъ, о которыхъ сохранились преданія, того земледёлія и скотоводства, которое начало-было принимать въ Украинъ такіе громадные размъры, и, наконецъ, ремеслъ, которыя естественно процватаютъ въ богатой мастными продуктами страна 1). Но насъ успокаиваетъ мысль, что съ польской культурой было неравлучно рабовладеніе; что отъ козацкихъ возстаній пострадала не та цивилизація, которая приходить къ народу путемъ экономическаго и умственнаго развитія массы, а та, которая, развивая удобства жизни, политическія идеи и вкусъ къ изящному въ одномъ сословіи на счеть другихъ, приводить все гражданское общество въ деморализаціи. Знали козаки, или ність, въ чему именно пришли бы они, подчинясь польскому праву, намъ не изв'естно. Они, по отношенію къ потомству, которому оставили такъ мало письменъ своихъ, делали свое дело, можно сказать, молча. Зато не только въ своихъ осадахъ и куреняхъ управлялись собственными, отъ самихъ себя поставленными властями, и не только не признавали надъ собой никакого другого права 2),

<sup>1)</sup> Изъ дневника Ласоты, императорскаго посла на Запорожье, ми знаемъ, что запорожцы во время походовъ не нуждались ни въ какихъ мастерахъ для ночинки оружія и другихъ подёлокъ военныхъ. Бопланъ, несколько позже, говоритъ то же самое.

<sup>2) &</sup>quot;Volumina Legum", III, 122: "Osobne sobie sędzie y starsze postanowiwszy, przed żadnym prawem, iedno przez się ustanowionemi Atamany stawać niechos".

но еще вводили свою форму суда и въ городахъ. Они — выражаясь тогдашнимъ терминомъ- не хотели знать "присуду" королевскихъ старостъ и забирали городскихъ и сельскихъ жителей подъ собственный козацкій присудъ такъ что, где были козаки, тамъ королевская администрація д'влалась недівствительною 1). Освобожденіе городовъ отъ козацкой юрисдивціи составляло предметь постоянных заботь представителей шляхты на сеймахъ; мъры принимались за мърами, однъ другихъ безуспътиве, такъ какъ исполнительная власть не соответствовала законодательной; навонецъ, въ 1638 году, за десять летъ до начала Хмельнищины, запрещено было мъщанамъ отдавать дочерей своихъ въ замужество за козаковъ и продавать козакамъ какую бы то ни было недвижимую собственность. Козаки между тымь еръпли-и какъ военная корпорація, и какъ полумъщанское сословіе. Утвердясь на Низу, они свою Січь сделали школою рыцарства для всёхъ недовольныхъ панскими порядками въ Украинъ, для всёхъ завистниковъ панскаго благоденствія, для всёхъ обиженныхъ панами въ качествъ претендентовъ на владъніе батьківщиною, то есть батьковскимъ займищемъ.

Мы еще будемъ имъть случай указать, что козакованье было для нихъ не столько рыцарствомъ, въ смыслъ призванія, не столько идеею соціальнаго отпора, а тѣмъ менѣе реакціи политической, сколько простымъ промысломъ, буднишнимъ добываньемъ насущнаго хлѣба, — такимъ точно, какъ то, изъ-за котораго черкасскіе мѣщане тягались — то съ кіевскими чернецами, то съ королевскимъ старостою Пенькомъ. Теперь скажемъ только, что первый періодъ козачества былъ вовсе не то, что второй, равно

<sup>1)</sup> Id. II, 465: "Kozacy... zwierchność Starostow naszych nie przyznawaią, ale Hetmany swe, y inszą formę sprawiedliwości swey maią: czym miasta, y mieszczany nasze uciskaią, władzę urzzędnikow naszych, y Uvząd Ukrainny mieszaią ect.—Miasta też nasze y mieszczanie, chcemy aby się pod ich iurisdykcya nie podawali, y synom swym tego czynić nie pozwolali, sub amissione bonorum et poena captis.

какъ второй не то, что последующие. Предпримчивый духъ, почти угаснувшій нын'я въ украинскомъ народ'я, въ XVI и XVII в'як'я олицетворялся въ козакахъ соответственно потребностямъ страны. Козави являлись представителями живой силы, теснимой панскою цензурою, которая стремилась заковать эту силу въ неподвижный status quo, и въ этомъ случат правы тв историки, которые называють украинскихь козаковь (другихъ мы имъ охотно уступаемъ) врагами государственности, разбойниками, ненавистниками гражданского порядка. Всв сословія перебывали въ козакахъ единично, всъ опирались на нихъ корпоративно, всъ находили въ ихъ устройствъ подъ нужду свое искомое; но ни одно сословіе не вдохнуло въ нихъ своего духа, по той причинь, что status quo быль общій идеаль всёхь партій, и ни одна не могла пронивнуться полною радикальностью, за исключеніемъ возачества. Такъ же точно всё сосёднія державы, и даже отброшенная далеко Швеція, старались воспользоваться козаками, какъ пользуются огнемъ для временныхъ надобностей; но ни одна не могла примириться съ ихъ идеаломъ равноправности. Тогдашняя современность недалеко ушла отъ среднихъ въковъ. Ни одно гражданское общество не было способно принять въ свою среду эту свободную дружину и дать ей свою государственную чеканку. А надо отдать честь польской шляхть, что она соотвытствовала больше этой задачь, нежели какое-либо изъ тогдашнихъ государствъ. Козачество было не что иное, какъ осуществление народнаго идеала равноправности въ грубой формъ, обусловленной его положеніемъ. Шляхетство, съ другой стороны, было не что иное, какъ осуществленіе идеала старопольской сельской гмины 1), подъ вліяніемъ соседняго феодализма. Еслибы не ксензы съ ихъ наукою властвовать и порабощаться, такія попытки къ ближенію, вкую представляеть Самуиль Зборовскій, не говоря о многихъ

Cx. "Staropolska wiejska Gmina", przez A. Maciejowskiego ("Dziennik Powszechny" 1861, % 414—415).

другихъ, могли бы привести къ тому, что Польша стала бы во главѣ Славянщины, какъ величайшій изъ новыхъ народовъ. Но обратимся къ убогой умомъ и благородствомъ дѣйствительности.

Въ первомъ періодъ козаки были не что иное, какъ козакующая противъ татаръ панская пограничная стража, которою предводительствовали тъ, чья была земля. Земля de jure принадлежала — или королю, или панамъ. Въ первомъ случат, король предоставляль своимь старостамь, какъ представителямь своей власти, пожизненное владение землею, съ правомъ чинить судъ и расправу въ предвлахъ староства, такъ какъ бы это делаль самъ. находясь въ своей королевщинъ. Во второмъ случаъ, паны вемлевладъльцы являлись еще болье точнымъ повтореніемъ короля въуменьшенномъ видъ, какъ государя относительно подданныхъ. Подданные въ Украинъ были двухъ сортовъ: королевскіе и панскіе. Королевскіе находились подъ присудомъ старость, панскіе подъ присудомъ дідича, или вотчинника. Тъ и другіе были привываемы въ пограничныя воеводства для заселенія края и извлеченія изъ него доходовъ въ пользу собственниковъ земли --- короля и пановъ. Чтобы они могли успъшно исполнять свою функцію, нужна быда охрана. Эту охрану устраивали старосты для кородевскихъ, а паны — для своихъ собственныхъ имъній. Охрана составлялась изъ элементовъ неоднообразныхъ и неравносильныхъ.

Въ польской Украинъ, въ которую, по смыслу слова, слъдуетъ включать и Червоную Русь, уцълъль отъ татарскаго періода остатокъ княжескихъ дружинниковъ, извъстный подъ именемъбояръ и вольныхъ слугъ. Бояринъ у варягорусскихъ князей былътотъ же слуга, но только слуга-большакъ. Бояре относительно князя были то, что у козаковъ отаманье— относительно гетмана, кошового или полковника. Съ уничтоженіемъ государящихъ князей, южнорусскіе бояре, вмъстъ съ рядовыми слугами, остались безъ работы, какъ соціальное тъло; разбрелись въ чужіе края, тдъ находили по себъ службу, на примъръ, къ съвернорусскимъ удъль-

нымъ и великимъ князьямъ (еще съ XIV-го въка), а не то -равсбевались по землямъ новыхъ владёльцевъ или входили въ ихъ прибочную оружную компанію. Право отъезда отъ одного князя въ другому сохранили они въ своемъ обычав по преданію. Такой отъбздъ совершился въ большихъ размбрахъ въ Червоной Руси, гдв позже другихъ украинскихъ мъстностей уничтожились русскіе внязья, съ своимъ самостоятельнымъ "русскимъ правомъ". Лишь только введено было тамъ Казимиромъ III право польское, бояре массами оставляють этоть край и эмигрирують — болбе сильные за Карпаты, а слабъйшіе на Подолье и въ Кіевщину. Отсюда пошло письменное преданіе, что будтобы козачество обязано своимъ существованіемъ выходцамъ изъ Червоной Руси. Червоная Русь дала и постоянно давала контингентъ козачеству, но оно вызвано было колонизацією окраинъ Польско-Литовстаго государства послів татарскаго лихолівтья, а не управдненіемь дружинной службы. Въ XVI въкъ, съ котораго мы начинаемъ нивть болве обстоятельныя сведения о козапахь, значение боярства, въ смыслъ сословія, ослабъю и тамъ, гдъ гетманили не старосты и дідичи, а уд'вльные и великіе князья, то есть въ С'вверной Руси; оно впало въ неопредвленность, потеряло юридическое значение. Въ Украинъ бояринъ иногда значилъ меньше, чъмъ **ив**щанинъ, иногда больше; а такъ какъ это сословіе искони не было землевладельческимъ, а только служилымъ, въ смысле княжесвихъ глазъ и рукъ, то боярамъ и не пришлось удостоиться юридическаго равенства съ сословіемъ гербованнымъ, тогда какъ м'вщане, въ важныхъ должностяхъ своихъ, пользовались шляхетскими правами и, въ качествъ землевладъльцевъ, учавствовали, до извъстнаго времени, въ сеймовыхъ собраніяхъ. Измельчавшіе такимъ обрасомъ бояре продолжали удерживать имя свое, какъ и въ званіи рукодайных панских слугь, такъ и въ званіи старостинских служебниковъ, даже и тогда, когда паны не отличали уже ихъ отъ чучновь, от собственно такъ называемыхъ подданныхъ. Только

въ составъ козацкой корпораціи переставали они именовать себя боярами, и предпочли названіе козакт названію боярина. Similia similibus gaudent. У внязей варягоруссовъ бояре и вольные слуги козаковали противъ половцевъ, печенъговъ или противъ сосъдей совершенно такимъ способомъ, какъ у королевскихъ старостъ и вотчинныхъ дідичей — противъ соотв'єтственныхъ представителей непріязненнаго имъ элемента. Одинаковость экономическихъ и стратегическихъ потребностей вызвала повтореніе дружиннаго начала при другой, уже феодально-абсолютной политической системъ на мъсто федеративно-въчевой, какая существовала на Руси въ до-татарскій періодъ. Но докол'в существоваль бы варягорусскій строй жизни, до тіхь порь не могло бы образоваться самостоятельное козакованье дружинниковъ. Чуждый дружинному и въчевому началу абсолютный феодализмъ, введенный сперва итвинами, а потомъ полявами въ достояніи Владимира Кіевскаго, этого собирателя русской земли въ духф славянскомъ, привель въ раздёленію одной ассоціаціи воинственныхъ администраторовъ на две ассоціаціи, которыя были похожи съ виду и даже уживались между собой по однородности занятій, но въ основномъ принципъ расходились діаметрально, и могли ужиться только подъ условіємъ полнаго пересозданія одной въ другую, то есть такого пересозданія, чтобы-или феодалы усвоили себ'в дружинное начало, или дружинники вошли въ составъ привилегированныхъ фесосаловъ. Долговременная борьба ихъ за свои соціальныя понятія показала, что, какъ одно, такъ и другое было невозможно. Былое наше имъетъ на нашу будущность гораздо больше вліянія, нежели многіе думають. Причины упорства на своемъ двухъ лагерей, козацкаго и шляхетскаго, скрываются во временахъ до-надлубковскихъ, и восходятъ, пожалуй, ко временамъ формаціи міра. славянскаго и міра німецкаго.

Возвращаясь къ старостамъ и вотчиннымъ дідичамъ русскимъ, этимъ удёльнымъ князьямъ, воскреснувшимъ послъ татар - скаго погрома и литовскаго террора подъ дыханіемъ тевтонской жизни, скажемъ, что бояре отличались отъ черни случайнымъ владъніемъ землею на правахъ вотчинниковъ, гораздо чаще на правъ помъстномъ, но главное отличіе ихъ составдяль вольный переходъ съ мъста на мъсто, не замъченный даже законодательствомъ, которое, исходя изъ интересовъ землевладъльческихъ, а не государственныхъ, строго, хоть и безуспъшно, оберегало присутствіе рабочей силы въ хозяйственных вединицахъ, но не стісняго лицъ служилыхъ. Бояре, по старинъ, были слуги, а не работники. Будучи руками и глазами самихъ землевладъльцевъ, они были народъ, крайне необходимый при тогдашней разбросанности поселковъ и пустынности всей литовской польской Украины. Потому-то бояре носили названія путных, въ соотв'єтствіе chodaczkowej szlachty польскихъ хозяевъ и конныхи бояръ, которые въ русскихъ провинціяхъ соотв'єтствовали przjacielom, приживальцамъ, полударовымъ хлебоедамъ польскаго экономическаго бита. Слугою делался у пановъ каждый неоседлый, но вместв также и не прикръпленный къ земль, въ томъ числь и шляхтичи, такъ сказать, примазавшіеся къ шляхті родовой, или же изиельчавине родовики, соотвътствовавине боярскимъ дътямъ у съверной руси. Въ польскихъ провинціяхъ такая безземельная шляхта, подъ именемъ brukowej szlachty, готова была въ услугамъ сеймующихъ или конфедерующихъ пановъ за кусокъ хлъба я за куфель нива; въ провинціяхъ русскихъ она б'єдствовала гораздо меньше, и поэтому-то переходила весьма часто изъ коренной Польши въ польскую Русь или, говоря относительно, въ Украину, которая этимъ голоднымъ "братьямъ" сытыхъ помѣщивовъ польскихъ, больше нежели кому или чему другому, обязана преувеличенными слухами о своемъ богатствъ. Какъ золотые сны о Мексико и Перу увлекали за океанъ земляковъ Кортеса и Пиарро, такъ голодное воображение тянуло къ намъ изъ Польши модей, которых сословный предразсудокъ удаляль отъ занятій

t

t

ремеслами и крамарствомъ 1). Они-то по преимуществу бывали рукодайными слугами у потомственныхъ землевладёльцевъ и, прибочными служебниками у землевладёльцевъ поместныхъ, то есть у королевскихъ старость. Какъ здёсь, такъ и тамъ они вносили въ мъстную администрацію закваску, подобную той "малой закваскъ", о которой сказано, что она все тъсто заквашивает. Украинская пословица: не такт паны, якт паненята, обязана имъ своимъ происхожденіемъ. Они, какъ это часто случается, приносили съ собою тотъ самый духъ господства надъ слабъйшимъ или зависимымъ, который томилъ ихъ самихъ на родинъ, Они. подстрекая землевладёльцевъ русскихъ къ панованью неле свому, были пропагандистами ссоры панскихъ подданныхъ 🦝 попами, а королевскихъ съ старостами, и первые подавали примъръ разрыва добровольной ассоціаціи бъгствомъ отъ пановъ за Пороги или въ козацкіе выселки среди недоступныхъ еще для паше пустынь. Въ старостинскихъ замкахъ они представляли въ себъ королевскимъ намъстникамъ, этимъ своего рода сатрапамъ коро левскимъ, готовое орудіе для превращенія необходимо вольной въ началъ ассоціаціи въ громаду, которая принуждена быль слушаться рабски того, кто прежде быль не столько старостов, сколько "громадскимъ мужемъ". И вотъ, делясь выгодами своего положенія съ немногими, староста заставляль повиноваться себъ многихъ, въ томъ числъ и самихъ дружинниковъ. Они, эт

Якъ кочъ мене назови,

На все позволяю,

Аби тілько не крамаремъ,

Бо за те полаю.

<sup>1)</sup> Послѣдній предразсудокъ сообщили они отчасти и козачеству, въ которое постоянно входили, какъ безпокойно-дѣятельный ингредіентъ. Якимъ Сомко, ю второй половинъ XVII вѣка, унизилъ себя во мнѣніи козацкаго общества тѣкъ, что имѣлъ крамныя коморы, а въ XVIII вѣкѣ, въ эпоху возрождепія козачества, сдѣлавшагося уже анахронизмомъ, на правой сторонѣ Днѣпра, типическій, такъ называемый малеванный запорожецъ говоритъ:

добитки можновладства польскаго, учили мъстнаго уроженца аросту добивать выборное начало, котораго не могли искоретть въ нашемъ обществъ ни татарскіе, ни литовскіе порядки, и, этурально, готовили въ будущемъ ту реакцію польскому праву, уторая выразилась при Конашевичъ - Сагайдачномъ героиченмъ возстановленіемъ выборнаго начала, какъ въ обществъ, ить и въ самой церкви русской, а при Богданъ Хмельницкомъ—идомъ неслыханныхъ разбоевъ.

Не забътая впередъ, посиъщимъ замътить, что эти же самые юди доставляли козачеству, въ дополнение къ татарски-воинтвенному контингенту, контингентъ европейски-воинственный. ыходцы изъ глубины Польши, гдв, какъ указано выше, и воругь Кракова существовала Русь, состояли не изъ одной брукоой шляхты, не изъ однихъ тъхъ, которые, по словамъ Михалона Інтвина, привыкли къ своей Литовщинъ еще въ постели кривть: "вина! вина!" не изъ однихъ такихъ, которыхъ нашъ холижій землякь, а польскій писатель, Рей, ставить ниже лівсныхь волювь по грубости ихъ общественныхъ увеселеній. Между выходтами попадались и такіе люди, какъ Предисловъ Лянцкоронскій, отвідавшій войны съ невірными въ самой Авіи, окончившій полний курсъ рыцарства въ ввропейскихъ арміяхъ и вполнъ соотвыствовавшій похваль, которую такъ щедро расточаеть древній автописецъ древнимъ полякамъ: Non dominandi ambitus, non babendi urgebat libido, sed adalte robur animositatis exercebat, ut praeter magnanimitatem, nihil magnum estimarent. Еслиби не эта другого рода закваска козачества, никогда бы оно не совершило такихъ подвиговъ колонизаціи, о какихъ не стыть мечтать ни "мудрый" Ярославъ, устроившій поселеніе "по Ръси", ни тотъ предпріимчивый князь, чьи "комони ржал за Сулою, чьи трубы трубили въ Новъградъ." При этомъ надобно имъть въ виду, что въ рядовомъ козачествъ, возникпемъ ввъ положенія края, были, такъ сказать, офицеры изъ

высшаго сословія, которые назывались взаимно товарищами, доколъ кодили въ возави или козаковали. Въ польскомъ коронномъ войскъ товарищами назывался весь его шляхетный контингентъ (выбранецъ, наемный нъмецъ и проч. товарищемъ не назывался); коронно-войсковой шляхтичь теряль это почетное званіе только тогда, когда дёлался поручикомъ, ротмистромъ и т. д. Въ старостинскихъ и цанскихъ ополченіяхъ служили частію весьма знатные вемлевладёльцы, которые нерёдко дёлались предводителями козачества, въ качествъ выборныхъ козацкихъ гетмановъ. На примъръ, въ половинъ XVI въка судебные ораторы, въ своихъ рвчахъ передъ королемъ и сенаторами, называютъ козаками князя Константина-Василія Острожскаго и князя Димитрія Сангушка наряду съ Дашковичемъ, Претвичемъ, Сверчовскимъ. Ходить въ козаки было въ началъ дъломъ самымъ почетнымъ, и въ образованіи козачества участвовали лучшіе люди и лучшіе воины въ польско-русскомъ дворянствъ. Не панская прихоть, не бевотчетное рыцарское удальство заставляло знатныхъ нановъ ходить въ козаки, но то самое чувство, которое внушало князю Игорю опоэтизированное желаніе испить шеломомъ Дону. Русская земли выполняла всё одну и ту же функцію, будучи расположена у края Европы, и мы можемъ называть ее Украиной въ самомъ почетномъ смыслъ, помня, что она, со временъ Кіевскаго Владимира, была постоянно обращена лицемъ къ азіятскому, разрушительному міру. Названіе Малая Русь или Южная Русь, или польско-дитовская Русь не выражають роди этой страны въ исторім европейской культуры, — той роми, которую присвоиваеть себ'в Польша, не понимавшая Украины ни политически, ни исторически. Впоследствіи изъ этихъ волонтеровъ делались воеводы, каштеляны, стражники, коронные гетманы. Старостинскій или панскій замокъ, дикое поле или татарскій шляхъ были для нихъ школою, въ которой они изучали не одно искусство боя съ невърными, но-что было гораздо важнее - самую страну, это неведомое,

таинственное, опасное море степей украино-татарскихъ, --- невъдомое до того, что за составленіе весьма недостаточной варты татарскихъ шляховъ, галицко-русскій панъ Сінявскій получиль въ свое время отъ короля такую награду, какія давались только за государственныя заслуги. Гетмановать въ тв времена значило быть вождемь, водить войско, а водить войско значило знать м'естность и въ стратегическомъ отношеніи, и въ отношеніи водопоевъ, паши, живности, на возможно широкомъ пространствъ, по воторому татары бродили-то въ качествъ помадовъ, то въ качествъ добычниковъ 1). Разбой, если позволительно здёсь такъ выразиться, противопоставлялся разбою, свитанье — свитанью, выносчивость — выносчивости. Это была служба ежедневная и еженочная, потому что татары жили почти одной только добычею. Мододой человъть, упражнявшій способности своя подъ предводительствомъ какого-нибудь князя Роминскаго, не забытаго народною пъсенною музою донынъ, развивался на пограничьъ во всю ширину врожденных в доблестей своихъ. "Atque itu Podolii", говорить одинъ изъ Геродотовъ новой Скиеіи, "nocte ac dies bello continuo vitam totam transigunt. O vivos omni genere praemiorum dignos!"

Въ главѣ І-й я говорилъ о томъ, какъ литовско-русская торговля съ Грецією отхлынула съ береговъ Чорнаго моря, переставшаго быть гостепріимными (pontus euxinus) по водвореніи турокъ въ Царьградѣ. Теперь слѣдуеть сказать, что со стороны русскихъ людей постоянно наносился вредъ турецко-татарской торговлѣ на томъ важномъ торговомъ пути, который Сарницкій называетъ знаменитымъ "битымъ шляхомъ" (via trita et celebris)

<sup>1)</sup> И послѣ Хмельнищины еще знаніе страны не потеряло важности, которую вывло оно во времена Сінявскаго. Петро Дорошенко пзбранъ быль за него въ гетманы. "Онъ— козакъ старый и поля знаетъ", говорили козаки на из-бирательной радъ, на конвокаціонномъ сеймѣ козацкомъ, и рѣшили выборъ въ вользу Дорошенка.

и который вель отъ Бългорода (Theodosia dicta veteribus) въ Очакову. На караваны, шедшіе этимъ путемъ съ богатствами эксплоатируемой завоевателями имперіи черезъ Очаковъ на Москву или на Астрахань, а оттуда возвращавшіеся съ произведеніями звероловнаго сввера и плодоноснаго востока, русскіе добычники нападали разбойницеимъ обычаемъ. Пограничные старосты воспользовались этимъ торговымъ путемъ для того, чтобы добыть языка и развъдать, что замышляють враги, или что дълается въ Турещинъ и Татарщинъ. Для этого посылали они на "битый шляхъ" собственно такъ называемыхъ козаковъ, людей, весьма дегко вооруженныхъ и способныхъ въ быстрымъ, неожиданнымъ нападеніямъ (genus quoddam militum leuissimae armaturae velitationibus aptum, quos Kozakios vocant). Задача этихъ людей, по описанію, сделанному Сарнициимъ во второй половине XVI-го века, состояда въ томъ, чтобы схватить, кто подвернется подъ руку, и примчать къ староств или другому старшинч. "Но чаще (продолжаетъ Сарницкій) бываеть на обороть. Козаки возвращаются, прилегши на конв и поглядывая, какъ бы кто не заметиль ихъ следовъ и самихъ не схватилъ на погибель". Естественно, что тутъ случалось, такъ же какъ и во времена Игоревы, "пересъсть изъ съдла здата да въ съддо кощеево", попросту — очутиться въ плыну. Сарницкій пишеть объ этомъ съ геродотовской опреділительностію: "... ita ex praetereuntibus rapiunt quos possunt, et ad praefectos suos citato et festinanti cursu reducunt, saepius tamen retro, ceruice inflexa, prospectantes, ne quis eorum vestigia signet, et urgendo capiti eorum invehat. Nam non raro alea cecus cadit quam optassent et saepe ex captiuante fit captinus". Почтенный географъ бесъдовалъ съ удальцами, -- конечно не полатыни, и получалъ на свои вопросы достойные Игоря Святославича ответы. "Изъ-за чего вы, козаки", спрашиваль онъ, "подвергаетесь такъ дервко невърности военнаго счастья?" — "Что за бъда!" отвъчали ему: "хоть и не будеть никакой добычи, такъ и то хорошо, что повеселю этой забавою молодые лета мон". — Пріятная забава! (замечаеть про себя кабинетный деятель). Кто этого не знаеть, чёмь она кончится, какъ попадещь въ татарскія руки?" - "Et interroganti, cur ita temere dubio Marti se exponant, responsare solent: bene est, si, inquit, nihil inde vtilitatis percepero, nisi quod iuuenilem aetatem meam eo pacto consolabor contentaueroque, satis est, iuuat. At contentatio illa qualis futura sit, si interim ad manus Scythicas deueneris, nemo est qui ignorat". Къ этому-то періоду относятся тв народныя наши думы, которыя, даже перейдя чрезъ недічнь невіжества кобзарскаго, всё еще и въ обломкахъ своихъ анео изображають богатство поработителей Греціи и молодецкую вадность русскаго оборвыша поживиться отъ нихъ частью хищнической ихъ добычи, а не то - хоть повеселить себя рискомъ. Все равно въдь бъда ежеминутно висить надъ головою.

> Не думае (козакъ), не гадае, Що на ёго молодого, Ще й на чуру ёго малого Біда настигае —

поють наши кобзари. Зачёмь же ея ждать? Не лучше ли juvenilem aetatam suam consolare?...

Это быль не только шляхетскій, но и молодецкій періодь кожчества. Не одна добыча была задачею козацкихъ предпріятій: ступити паны въ козакахъ больше въ видахъ защиты своихъ слободь отъ монгольскихъ хищниковъ, чёмъ изъ соответственнаго ищничества славянского. Даже преданіе о древней торговл'в по Анестру съ Осодосісю и другими черноморскими рынками не сожыть порвалось въ земледёльческой жизни ихъ. Въ скудномъ, - Съвнительно съ прежнимъ, количествъ всё еще отправлялся чъбъ prono flumine, но уже ad barbaros, и (прибавляеть reo-Pass) non sine graui discrimine vitae (не безъ серьозной опасно-

ĩ

Ĺ

5

5 E

сти жизни). Сосёди, какъ мы видимъ, платили другъ другу ковой монетой. Другой современный географъ, Мартинъ I скій, укавываетъ на соляной промыселъ, какъ на причину янной войны козаковъ съ татарами, что мы видёли и въ опохожденій Самуила Зборовскаго. Не вдалекъ отъ Кочу родища, у приморскихъ соляныхъ озеръ, собиралось безпремножество козаковъ, этихъ первыхъ чумаковъ украинскихъ, но происходили у нихъ битвы и стычки съ татарами. 1) Этритъ онъ, были крайне опасныя мъста для проёзда не ночью, но и во всякое время. По всему тракту, которы долженъ былъ проёзжать во время своего посольства въ хань, онъ то и дъло видълъ мертвыя тъла, если не сами заковъ, то другихъ людей. Такова была функція козачеств время, отъ котораго дошли до насъ только случайныя и от ныя извёстія о нихъ. —

Но зато позади боевой линіи этихъ охранителей и колонизаціи Украины существоваль еще, говоря вообщ между воюющими за край и рядящими краемъ. Съ теченіе мени, добровольная ассоціація труда и воинственности в скихъ владівніяхъ перешла въ обязательную. Въ панскихъ левскихъ слободахъ поселяне оканчивали различные срок старосты между тімъ начали окружать себя, вмісто туз жителей, выходцами, или, такъ сказать, вмісто земщины—ниною. Вольные слобожане превращились, одни за другі панщанъ, а на вольныхъ товарищей старосты по защи рожевого пункта — замка — возлагалась обязанность стог службы, обязанность утомительная и опасная, безъ позоло вою и честью, которая награждала ихъ прежде, при сущест воинскаго равенства. Вмістіє съ тімъ старосты начали за въ свои руки самыя прибыльныя статьи доходовъ: медові

<sup>1) ...</sup> ibique magna vis Kozakorum perpetuo confluit, mutaisque bell dibus frequentissimis concidunt.

мысель, весьма важный въ тѣ времена, рыболовныя мѣста, бобровые гоны, оставляя мѣщанамъ только то, что было сопряжено съ опасностью постоянной защиты, именно скотоводство, на которое татары зарились почти такъ же, какъ и на ясыръ, и земледѣліе, при которомъ легко было имъ захватить людей изолированныхъ рабогою. Много трогательныхъ картинъ изъ этого тяжкаго времени сохранила для насъ народная муза, и, между прочимъ, она представила трудное положеніе земледѣльцевъ, которые не успѣютъ-бывало взяться за дѣло, какъ на горизонтъ показывается туча.

"Ой жніть, женці, обжинайтеся, И на чорну хмару оглядайтеся",

говоритъ-бывало хозяинъ, которому и пахать поля иначе было невозможно, какъ съ пищалью возлъ плуга.

> Охъ и жнуть женці, розжинаються, На чорную хмару озираються: Ой то жъ не хмара, то жъ орда иде! А нашъ Коваленко да передъ веде...

Это быль хозяинь жатвы, побъжавшій сь поля домой взглянуть, цёлы ли жена его съ малыми дётками. Его схватили татары на дорогь и, чтобъ не ушоль подъ чась ихъ гонитвы за жнецами, осленили. Народная муза вкладываеть ему въ уста следующія трогательныя слова:

"Ой повій, вітре, та й одъ півночп На білее лице, на кариі очі! Ой нехай же я та подивлюся На свои женці та на молодыі, А на тыі серпы та й на золотыі!"

Разница между положеніемъ панскихъ и королевскихъ крестьянъ существовала, но выгода была не на сторонъ послъднихъ. Наслъдственный панъ всё-таки щадилъ своихъ подданныхъ, съ воторыми былъ связанъ общими преданіями и единствомъ интересовъ; староста, напротивъ, былъ королевскій урядникъ, которато

во всякое время могли перевести въ другое мъсто, какъ перевели Претвича изъ Бара въ Терембовль. Притомъ же панскихъ крестьянъ могъ переманить въ себъ сосъдній панъ объщаніемъ срочной воли, если только быль довольно силень, чтобъ отстоять свое пріобретеніе противъ закона, действовавшаго довольно слабо на пограничьв. Старостинскихъ врестьянъ сманивать не смеди: это значило бы вооружить противъ себя слишкомъ сильнаго пана короля. Что касается до мъщанъ, то они, наравнъ съ прочими подзамчанами, или людьми замкового присуду, подвергались одинаковому гнету со стороны старосты. Хоть они и не были връпки земль, но имъ вовсе не было выгодно мынять городъ на городъ. Отг Кракова до 'Чакова — всюды біда однакова: пословица ивщанская. Эта-то бъда заставляла мъщанъ искать заработновъ за предълами староства, въ странъ, надъ которою еще не отяготёло злоупотребляемое панами и старостами jus primi occupantis. И вотъ мы видимъ ихъ на днъпровскомъ Низу, сперва въ полосъ Звонецкаго порога, а потомъ и глубже, въ такой пустынъ, которой никто еще не "измърилъ саблею". Бъда, распространившаяся отъ королевской столицы до самого крайняго города, стоявшаго на древней литовскорусской почвъ, заставила украинскихъ мъщанъ образовать за Порогами новое, революціонное козачество. по образцу выработаннаго на пограничь Лашковичами, Лянцьоронскими, Претвичами, Рожинскими, но несравненно болбе суровое въ условіяхъ козацкаго быта, — козачество, можно сказать, аскетическое, къ которому еще строже можно примънить похвалу средневъкового лътомисца: praeter magnanimitatem nihil magnum estimarent. Но, какъ борьба съ татарами была главною потребностью врая, и козачество для Украины было своего рода нидерландскою плотиною, сдерживавшею опустошительную стихію, то старосты не очень сильно гиввались на мъщанское своеволе; иногда же имъ приходилось понять, или хоть смутно чувствовать, то запорожскій Низъ для нихъ — Mons Aventinus.

Чтобы придать употребленному мною сравненію достоинство правды, напомню моему серьозному читателю нѣкоторые факты изъ горестной летописи плененія татарскаго, которое могло бы наконецъ сравниться съ вавилонскимъ, когдабы не украинскіе козаки: они лучше отстояли Русь противъ потомковъ Болеслава Храбраго и потомковъ Батыевыхъ, нежели ихъ первообразъ — варягоруссы — отъ однихъ и тъхъ же силь, напиравшихъ на Русь, одна — именемъ Европы, другая именемъ Азіи. Въ 1549 году заполонила орда все семейство (тогда еще не польское) князя Вишневецкаго въ замкъ Перемиръ. Въ 1589, погнала она въ неволю князя Збаражскаго, также со всей семьею, и множество русской шляхты. По разсказу Іоахима Більскаго (русскій гербъ Правдичь), въ 1593 году, подъ часъ сеймавого събзда волынскихъ пановъ, татары переловили сперва разставленную на шляхахъ панскую сторожу, а потомъ, въ отсутствіе отцовъ семействъ, набрали множество плінныхъ изъ панскихъ домовъ, особенно "бълаго пола" (женщинъ). Если столбы, на которые опиралось все зданіе тогдашняго русскаго общества, такъ вловъще шатались подъ напоромъ дикой стихіи, то что же сказать о простомъ народъ и о его семейныхъ утратахъ? Но онъ заявиль о своихь бъдствіяхь краснорычивые панскихь льтописцевъ; его пъсня не умолкаетъ до сихъ поръ среди панскихъ замвовищъ, которыя, подобно погребенному въ мусоръ Вавилону, потеряли даже прежнія имена свои. Звонко и поб'єдительно надъ временемъ и дюдскимъ отупъніемъ поеть она:

Изъ-за горы, горы,
Зъ темненького лісу
Татары идуть,
Волыночку везуть.
У Волыночки коса —
Зъ золотого волоса, —

Щарый біръ освітила,
Зелену діброву
И биту дорогу.
За нею въ погоню
Батенько іі.
Кивнула-махнула
Білою рукою:
Вернися, бате́ньку,
Вернися, рідне́нький!
Вже жъ мене не 'днімешъ,
Самъ марне загинешъ;
Занесетъ голову
На чужу сторону;
За несешъ очиці
На турецькі гряниці!

И вотъ этакія-то раздирающія сердце сцены, совершавшіяся, какъ вокругъ низкихъ хатъ, такъ и вокругъ высокихъ замковъ, заставляли первыхъ краковскихъ типографовъ, заботившихся лучше своихъ патроновъ "о воспитаніи дѣтей" 1), называть современныхъ козаковъ безупречными и знаменитыми Геркулесами. Одни только козаки смѣли мечтать объ убіеніи гидры, засѣвшей въ Цареградѣ, на развалинахъ древняго міра, среди христіянскихъ народовъ. Не даромъ человѣкъ столь серьозный и ученый, какъ Сарницкій, насмотрѣвшись на граничанъ и на ихъ ежедневную и еженочную службу, воскликнулъ: "Oviros omni genera praemiorum dignos!" (О мужи, достойные всякаго рода наградъ!)

Успѣхи козачества за Порогами, въ "необитаемой Подоліи", какътогда называли днѣпровскія низовья, обратили на себя всеобщее вниманіе. Подольскіе и червонорусскіе паны поддерживали козаковъ своими собственными ротами сперва противъ старостъ, которые не признавали покамѣсть за низовыми козаками права сильна-

<sup>1) &</sup>quot;Książki o wychowaniu dzyci wiele potrzebne y pożyteczne". Krakow, 1553.

го, въ то время самаго убъдительнаго на Украинъ права; а когда сами старосты, уступя прорвавшемуся за Пороги потоку козачества, начали дълать козакамъ разныя adminicula 1), на досаду воролю, тогда — вмёстё съ старостами противъ короля. Пограничные паны получали отъ нихъ въсти о переправъ козаковъ на правый берегь Днъпра и указанія, въ какомъ поль или урочищь залечь па нихъ манерою Претвича, а сами давали козакамъ знать о направленіи татарской орды, уходившей къ дибпровскимъ переправамъ съ добычею. Въ первомъ случай, интересние было нападать на татаръ пограничной панской стражь или козакующей шляхть. чтобы не допустить ихъ пробраться въ населенныя мёста и къ собственнымъ жилищамъ, въ последнемъ - было гораздо выгодне для козаковъ заступить дорогу татарамъ: татары возвращались съ добичею. Козаки, награждая себя за военные труды и опасности отбитыми у татаръ лопіадьми, скотомъ, съёстными припасами, одеждою, утварью (орда хватала все, что можно было схватить, даже столы и ослоны), вм'ёстё съ тёмъ оказывали важныя услуги подольскимъ, червонорусскимъ и украинскимъ панамъ освобожденіемъ отъ татаръ ясыра, на который орда жадничала больше всего. Вотъ къ этакимъ-то воинамъ-промышленникамъ приставали самые отважные и предпріимчивые люди изъ пограничнаго шижетнаго козачества и, пріобровь между ними популярность, дылались ихъ предводителями, путемъ свободнаго выбора.

Что же такое была въ сущности запорожская вольница? Это были мъщане, которымъ не давали мъщанствовать такъ, какъ бы изъ было выгодно. Это были мстители - паны, терявшіе, подобно вызю Рожинскому, женъ, матерей и — чего никогда не забываетъ человъческое сердце — дътей. Это были религіозные рыцари, давашіе объть положить животь свой въ борьбъ съ врагами святого креста, или провести нъсколько мъсяцевъ среди лишеній

<sup>1)</sup> Всиомоществованія.

и опасностей. Это, наконець, были молодцы-шляхгичи, которымъ котвлось потвшить juvenilem aetatem suam. Отчасти это были и мужики, но весьма и весьма отчасти. Первые запорожны не нуждались въ мужицкомъ контингентъ; съ своей стороны, тогдашніе мужики не были еще въ такой степени теснины, чтобы побидать семейства и идти, что называется, миівт потирати, или бъдствовать для невърнаго 1) вооруженнаго чумакованья, вдали отъ дома. Относительно этого пункта нашихъ историковъ вводять въ заблюждение раннія извёстія о хлопахъ въ козацкомъ войске находимыя ими въ польскихъ источникахъ. Они забываютъ, что польскіе писатели называють хлопомь, plebs, каждаго негербованнаго, все равно какъ у старинныхъ латинскихъ предатовъ -хоть бы, на примъръ, и у самого Длугоша — язычники всъ, не принадлежащіе въ римской церкви. Негербованныхъ боярь, оставлявшихъ дідичей и старость для козацкаго хлівба, старосветскіе летописцы польскіе заносили въ свои хроники хлопами, со словъ раздосадованнаго пана; но бояре были такіе же хлопы, какъ и мъщане. Бояре чаще всего дълались козаками. Ихъ ремесло до такой степени подходило въ возапкому, ихъ служба у пановъ такъ была сходна съ козацкимъ блуканьемъ, что задолго еще до времени Хмельницкаго имя бояръ въ Украинъ исчезло совершенно. Относительно старосты, низовые козаки были отбившіеся отъ рукъ міщане. Относительно пана. они были поссорившіеся слуги. Относительно украинскихъ мѣщанъ, всвхъ вообще подзамчанъ и людей панскихъ, они были то самое, что водки относительно собавъ. Паны, поссорясь съ нивовцами, травили ихъ этими върными и смирными псами, то въ видъ выбранцевъ и надворныхъ хоругвей, то въ видъ городовыхъ и реестровыхъ козаковъ, выдёденныхъ изъ того же мёщанства, изъ

Этотъ эпитетъ и теперь еще придается чумацкому промыслу. "Оде я у невірне чумацтво, та й сумую", скажеть вамъ иногла поселяння», приспі подь хатою.

того даже козачества, или, говоря метафоричесчки, изъ тъхъ же волковъ, дълавшихся ручными. Это грубое или слишкомъ ръзкое сравнение опредбляеть, однакожь, лучше всякаго иного, взаимныя отношенія мінцанства и козачества, особенно въ тіхть важныхъ соціальных вопросахь, которые выпало на долю м'ящанамь разръшать вмъсть съ козаками. Но объ этомъ будеть ръчь въ своемъ мъсть. Теперь скажу только, что козаки были относитольно польскаго строя жизни, по самой сущности козачества, какимъ оно сделалось въ силу стесненій со стороны правительства, самые радикальные революціонеры, — совершенно такіе радикалы по отношенію къ папамъ, какими были паны по отношенію къ королю. Это быль въ полномъ смысле слова status in statu. Это была крайне реакціонная республика, отрицавшая своими действіями все, что польская шляхта признавала святымъ и нерушимымъ во въки: господствующую церковь, сословныя привилегіи, право поземельной собственности и даже ту государственность, которая создалась въ постоянномъ стремленіи шляхты ограничить королевскую власть и силу въ пользу своего сословія.

## ГЛАВА VII.

Старинные разжигатели международной вражды.— Экономическая реак имяхты латинскому духовенству.— Легкомысліе шлихты въ дёлё рефор цін.—Невёжество русскаго духовенства и недоступность его для напы Упадокъ русской церкви отъ невёжества всёхъ слоевъ общества.— Не стоятельность русскихъ пановъ въ ролё патроновъ церкви.—Панскія с ва, принимаемыя за дёла.— Одинаковая неспособность польской и русси шляхты къ дёятельному благочестію.

Отрицать господствующую въ Рѣчи-Посполитой церковь, есть дѣлать какія-либо иновѣрческія демонстраціи, козаки имѣли въ началѣ никакого повода и, по задачѣ своего образовнія, не обращали вниманія на какія бы то ни было церковн дѣла. Между тѣмъ въ Польшѣ готовилось нѣчто такое, съ чѣ они це могли рано или поздо не столкнуться, будучи, такъ свать, извлеченіемъ квадратнаго или даже кубическаго корня и своего народа.

Пропаганда римскаго католичества въ Польшъ, съ самс своего начала, была вмъстъ и пропагандой петерпимости. Нач ная съ береговъ Вислы, латинскій обрядъ настойчиво и послъ, вательно вытъснялъ обрядъ славянскій, пока наконецъ дошо до территоріи, подвластной русскимъ князьямъ. По изслъдован весьма уважаемаго въ польской ученой литературъ Лелеве въ войнъ древняго польскаго дворянства съ чернью участвова лакъ поджигающій элементь, гоненіе греческаго въроученія:

берегахъ Вислы, такъ какъ славянскій обрядь быль тамъ народнымъ, а датинскій - дехитскимъ, и первый изъ нихъ распространялся со временъ Кирилла и Меоодія между жителями сель, а второй быль принять отъ немецеихъ епископовъ владельцами городовъ или замковъ. Наступившая затемъ борьба княжей и королей - ляховъ съ внязьями - русью, пли лехитскихъ пановъ съ народомъ русскимъ, до татарщины, сопровождалась также подстрекательствомъ со стороны агентовъ римской куріи, которая съ 1232 года номинально начала назначать и постоянно назначала епископовъ на Кіевскую и другія нам'вченныя ею въ Руси епископіи, не владъя ни однимъ ступнемъ русской земли, и не имъя въ Кіевь или въ какомъ-либо другомъ русскомъ городѣ ни одного престола. Это были епископы, такъ называемые in partibus infidelium. Нътъ никакого сомнънія въ томъ, что захваты римской турін на берегахъ Вислы, на половину занятыхъ одношлеменниками русскихъ полянъ, и ея постоянныя, не пренебрегавшія ниваними средствами махинаціи въ пользу латинства много содійствовали враждё между представителями одной и другой народности. Эта вражда уже подъ перомъ Кадлубка, перваго прагматическаго историка польскаго, определилась весьма выразительно. "Русины", говорить онъ, "не упускають никакого случая и не останавливаются ни передъ какою трудностью, чтобы бізшенную свою ненависть и застарёлую жажду мести угасить въ польской грови".

Представителями двухъ поссоренныхъ духовными людьми вародностей были тѣ же духовные люди. Они, при тогдашнемъ невѣжествѣ и неразвитости общества, служили воюющимъ стеронамъ не только грамотностію, почти исключительно имъ принадлежавшею, но и экономическими способностями, которыя, въ средніе вѣка, развивались практикою только въ монастырскихъ приораціяхъ. Съ одной стороны, они, какъ грамотѣи, были хранителями старыхъ преданій и, въ интересахъ касты своей, тоговых

5

были на такія подвиги, какъ сочиненіе такъ-называемыхъ Исидоровскихъ Декреталій, этихъ документовъ на всемірное господство римскаго первосвященника по унаследованному будтобы праву, съ другой, въ интересахъ личныхъ, какъ люди, жившіе даяніями, а не ремеслами или войною (война, впрочемъ, тоже быля ремесломъ во времена оны), они делали церковь учрежденіем экономическимъ, подъ видомъ учрежденія въроучительнаго. У вотъ, когда на берегахъ Дивпра, Роси и Сулы кочевали торки в берендви, эта еще и въ наше время невврная, на взглядъ римской куріи, земля предназначалась увеличить силу папскаго го сподства надъ міромъ и — что составляеть самую сущность работы влериваловъ — доставить римской церкви новые источник доходовъ. "Застарвлая жажда мести" въ русинахъ, засвидвтель ствованная Кадлубкомъ въ такое отдаленное отъ насъ время 1) высказывалась, конечно, не столько людьми обыкновенными, сколько тогдашнею русскою интеллигенціею, а именно духовенством греческаго обряда, соперничающимъ съ латинцами, а уже под вліяніемъ духовенства — и людьми светскими. Проповедники пап ской святости и божественности <sup>2</sup>) не обинуясь объявляли восточ ныхъ патріарховъ узурпаторами верховной власти надъ церковы а на монастыри, митрополіи, архимандріи и протопоніи, владевші землями и другими доходными статьями, пытались наложить за гребистую руку свою. Естественно, что ненависть и вражда пред ставителей русиновъ къ представителямъ поляковъ должна был быть такого, какъ опредълиль ее Кадлубекъ. Иначе-не налегал бы такъ Өеодосій Печерскій, въ своихъ поученіяхъ, на "Божіих враговъ", то есть жидовъ и еретиковъ, держащихъ кривую въру.

<sup>1)</sup> Кадлубекъ родился въ 1160, умеръ въ 1223 году.

<sup>2)</sup> Въ самыхъ древнихъ изданіяхъ Каноническаго Права, въ изданіяхъ, при знанныхъ Тридентскимъ соборомъ, въ изданіяхъ XVI и XVII вѣка, появившихс въ Римѣ, Парижѣ, Ліонѣ, Туринѣ, находятся слова: "кто скажетъ, что папа в есть сущій Господь Богъ, да будетъ анавема!"

Эти чувства можно провърить и на ближайшемъ къ намъ времени. Записанный польскимъ геральдикомъ Папроцкимъ и повторенный польскимъ историкомъ Шайнохою разсказъ о томъ, какъ окатоличилась холмская русь, выводить на сцену спокойное населеніе землевладъльцевъ XVI-го въка, изъ которыхъ одни шли за православнымъ епископомъ ходискимъ, а другіе обратидись въ латинство подобно его брату, всензу офиціалу. Отобраніе церковныхъ имъній у православной епископіи въ пользу латинскаго бискупства возбудило ненависть и вражду между соперничающимъ духовенствомъ, и отразилось на общественной и семейной жизни благословеннаго дарами природы уголка; сосъди прервали между собою свиданія, родные братья, русскій владыка и польскій всензъ офиціалъ, ненавидели другъ друга смертельно, и не призадумались бы возжечь между двумя паствами кровавую войну, лишь только бы явились удобовоспламенимые матеріалы. Но и того довольно, что ходмскій владыка не только брата, да и крещеннаго братомъ по латинскому обряду племянника называлъ бісовыми ляхоми. 1) Этотъ вышедшій на явь случай, одинъ изъ множества забытыхъ, даетъ понятіе о томъ, какъ натурально сердца русскихъ и поляковъ дълались игралищемъ соперничающаго духовенства, разъяреннаго противоположными интересами.

Захватъ Червоной Руси и фактическое основаніе въ ней латинскихъ епископствъ во времена Казимира III, Людовика Венгерскаго и Владислава Опольскаго не уменьшили застарѣлой вражды, охватившей представителей двухъ народностей еще до татарскаго нашествія, равно какъ не уменьшило ее отторженіе Ягайла отъ восточной церкви и послѣдовавшее за тѣмъ нахальное крещеніе христіянъ греческаго обряда въ латинскую вѣру, наравнѣ съ язычниками, съ цѣлью, прежде всего и послѣ всего,

<sup>1)</sup> Подробности, вполн'й достойныя любопытства читателя, см. въ "Herbach Rycerstwa Polskiego" przez Paprockiego, и въ "Szkicach historycznych" przez Szajnochę.

экономическою, Преданія о сценахъ въ родъ тъхъ, которыя, безъ сомненія, имель въ памяти Кадлубевъ, были живы между поляками черезъ два-три поволёнія послё Ягайла, и самая яркость красокъ, которыми они описывали русиновъ, жаждавшихъ польской крови, свидътельствуетъ, что ихъ собственныя сердца не были чужды такого же, привитого имъ духовенствомъ, ожесточенія. При королевскомъ дворъ, на примъръ, въ Краковъ, разскавывали, около 1573 года, что будтобы, во время осады Луцка, при Владиславъ Ягайлъ, русины, въ виду осаждающихъ, переръзали горло одному пленному юноше польскому, самому красивому изъ всвхъ пленныхъ, и начальные люди луцкіе выпили по глотку горячей крови, когда онъ еще дышаль; потомъ разръзали ему животь, вынули сердце съ внртренностями, положили въ большой ящикъ съ горящими угольями и окурили дымомъ этой мрачной жертвы всё углы крёпости, произнося какія-то заклинанія, которыя, по ихъ уб'єжденію, должны были освободить городъ оть осады. Прибавляемая въ разсказу характеристика русиновъ, какъ народа "во всъ времена преданнаго магіи, чарамъ и другимъ гнуснымъ колдовствамъ", ясно показываетъ сословіе, болью другихъ заинтересованное въ распространении подобныхъ разсказовъ 1). Основою же дегенды, расцвъченной кровавымъ во-

<sup>1) &</sup>quot;La Description du Royaume de Poloigne et Pays adiacens, avec les Status, Contitutions, Moeurs et Façons de faire d'Iceux". Par Blaise de Vigenere, Secretaire de feu Monseignieur le Duc Niuernois. A Paris, 1573. Эта очень ръдкая внига находится въ Императорской Публичной Библіотекъ.

Сравненіе текста Длугоша съ разсказомъ Блэза покажеть, какъ иногда самый вымысель открываеть новый источникь истины, которой вовсе не желали обнаружить сочинители вымысла. Съ этой стороны пристрастныя и тенденціозныя произведенія историковъ дёлаются, въ свою очередь, источниками для уразумёнія того, что они старались переиначить по своимъ чувствамъ и попятіямъ.

Длугомъ: "Intra omnes obsidionis tempus, crudelis, inter Polonos, Ruthenos, et Lithuanos committebatur dimicatio. A Ruthenis tamen et Lithuanis primum orta. Si enim captiuabant aliquos captiuos Polonos, inspectante exercitu, in muris occidebant in frustra, caeteros impletos aqua suffocabant, et exquisitis necabant crudelitatibus. Quinque insuper fratres Praedicatorum Polonos, qui in castrum

ображеніемъ поджигателей международной вражды, послужило повъствованіе Длугоша объ осадъ Луцка въ 1431 году, повъствованіе, показывающее, что ожесточеніе свиръпствовало съ объихъ сторонъ.

Со временъ Казимира IV, въ положении латинопольской церкви произошла важная перемена. Право назначать на епискоиства и на низшія церковныя міста перешло оть напы бъ кородю. При Іоаннъ-Альбертъ постановлено, чтобы высшія должности при вапитулахъ и ваоедральныхъ костелахъ были занимаемы только тёми, чьи родители были природные поляки, а вмёстё съ тъмъ король утвердилъ за собою право-на основании древняго обычая, раздавать церковныя именія и назначать на церковныя должности, определять, какія вто должень занимать места по заслугамъ и ученымъ степенямъ, утверждать власть и святость духовныхъ судовъ и запрещать судамъ земскимъ вмёшиваться въ духовныя дъла. Эти права удержали за собою и послъдующіе вороли. Каждаго же, кто бы получиль бенефицію помимо короля и сената, король могъ лишить церковнаго имущества отъ имени всей Різчи-Посполитой и даже изгнать изъ государства. Такимъ образомъ королю принадлежало вполнъ jus patronatus или, вакъ говорилось тогда, "подаванье хлебовъ духовныхъ. По обычному ходу дёль человеческихь, "духовные хлёбы" доставались

Luczko, in aduentu exercitus, ex ciuitate fugerant, turpi morte damnauerant. Propter quod ex Poloni in captiuos Ruthenorum ct Lithuanorum, vicem reddendo, saeuiebant, compensando vicium vicio, vt non solun paribus, sed etiam maioribus prope odiis viderentur certasse. Ferant etiam Jurszam Capitaneum Lucensem, et Lithuanos atque Ruthenos, in castro Lucensi, in eam amentiam et tyrannidem effluxisse, vt omnem in Phytonibus, et phytonissis, retinendi et defendendi castri fiduciam reponerent. Unde peteutibus Judaeis, datus fuit ex captiuis Polonis vnus adolescens forma elegantior; quem continuo cultro iugulam infixo occidentes, extracto ex corpore eius sanguine, ventrem diuidunt; et corde, iecore, aliisque intestinis e corpore eductis, et in partes minutas diuisis, inque carbones viuos proiectis, fumo inde orto, omnes castri parietes et angulos, quasi thuris odore, precationes canendo sacrilegas, inficium; iuramento assecurando Jurszam et obsessos, nullam obsidionis aut expugnationis vim de castro fore nocituram.

изъ королевскихъ рукъ не твиъ, кто былъ достойнве, а твиъ, кто находился поближе въ королю или имель при дворе ходатаевъ. Владътели соединенныхъ съ духовнымъ саномъ церковныхъ имуществъ, получаемыхъ уже не отъ римскаго первосвященника, не стали обращать особеннаго вниманія на внушенія римской куріи, и въ польской шляхтв началась политическая реакція церковной ісрархіи. Поляки, управляясь простымъ разсчетомъ. безъ редигіозныхъ умствованій, предупредиди реформацію въ ея стремленіи отобрать у духовенства церковныя имущества, освободиться отъ десятинъ и стёснить предблы духовной юрисдикціи. Съ своей стороны, духовенство, видя, что назначение іерарховъ и почти все бенефиціи находятся въ рукахъ у короля, не находило практического смысла въ спеціяльных занятіях вопросами вёры; въ угожденіи папё, духовные сановники ограничивались, по большей части, только экономическою стороною церкви, и предавались удовольствіямъ большого свъта. "Прежде", говорить папскій нунцій Маласпина въ концѣ XVI стольтія, "польскіе паны, завися отъ апостольской столицы, постоянно отстаивали ея власть, находились въ постоянныхъ сношеніяхъ съ нунціемъ, часто взжади въ Римъ, а нынв сторонятся отъ нунція и отъ Рима; нунцій дізается въ Польші какъ-бы посломъ світскаго государя".

Здёсь надобно указать на одно замёчательное обстоятельство. Не смотря на то, что въ Польшё латинскій языкъ, съ начала XVI вёка, быль распространень больше, нежели въ Терманіи 1),

<sup>1)</sup> Уситхами дътей въ латинскомъ языкъ старинные поляки такъ гордились, 
какъ въ наше время гордятся нъкоторыя матери англичанки и американки 
тъмъ, что дъти ихъ по 4-му и 5-му году удивляютъ ученыхъ своими энциклопедическими познаніями. Уже на 5-мъ году польскія дъти XVI и XVII въка 
знали наизустъ Donaty и по 100 стиховъ изъ Виргилія. Кромеръ, писавшій въ 
въ царствованіе Стефана Баторія, разсказываетъ чудеса о распространеніи латинскаго языка въ Польшъ. "Богатые и бъдные," говоритъ онъ, "посылають въшколы и къ учителямъ своихъ дътей мужескаго пола, заботясь о томъ, чтобы

гдв итальянскіе путешественники съ трудомъ находили человька для объясненія своихъ надобностей на этомъ общеупотребительномъ тогда между просвъщенными людьми язывъ, — польская образованность стояла не только ниже процейтавшей тогда итальянской образованности, но и ниже германской. Поляки, не расположенные, по отзывамъ проживавшихъ между ними ученыхъ иностранцевъ, къ умственному труду, достигали большею частью, если не всегда, только средняго уровня образованности, и ръдко можно было встретить между ними человека съ основательнымъ знаніемъ какой-нибудь науки. Съ понятіемъ о шляхетскомъ достоинствъ не согласовалось у нихъ достижение ученой степени, которая вела къ занятію высшихъ духовныхъ мізсть. Добиваться званія доктора, по мивнію высшаго польскаго общества, свойственно было только мъщанамъ или хлонамъ, и, если изръдка паны получали ученыя степени, то развё въ заграничныхъ университетахъ, какъ-бы тайкомъ отъ "братьевъ шляхты". Отъ этого происходило странное явленіе: рядомъ съ ученымъ мужемъ, кавимъ, на примъръ, былъ Янъ Замойскій, — среди высшаго класса попадался весьма часто круглый невъжда, и подъ внъшней отделкой речи, о которой паны больше всего заботились, скрывадось изумительное незнаніе самыхъ обыбновенныхъ предметовъ вауки 1). По словамъ нунція Висконти, прожившаго л'єть шесть при польскомъ дворъ, въ Польшъ часто встръчались такіе епископы, которые не понимали даже значенія слова епископа,

съ латинскими наукамя освоивать дётей съ самаго ранняго ихъ возраста, одинаково убогіе, какъ и богатие, одинаково шляхта, какъ и поспольство, а всего больше—мёщане. Многіе держать учителей въ домахъ, и трудно даже въ латинской землё найти столько какъ здёсь людей изъ простонародья, съ которими можно разговаривать полатини.

<sup>1)</sup> У Кромера находимъ весьма грустное подтвержденіе этихъ словъ завзжаго издалека иностранца. Онъ говорить: "Нѣкоторые поляки, пренебрегши домашними дѣлами, рискуя бѣдностью и лишеніями, охотно отправляются путешествовать, потому что имъ чужое нравится больше своего. Поляки охотно и легко

или попольски бискутг. Этакіе-то епископы скорёе ученыхъ пастырей церкви, которые въ Польш'я были крайне р'ядки, бросались на св'ятскія занятія и забавы, а исполненіе духовныхъ обяванностей своихъ предоставляли своимъ нам'ястникамъ, за изв'ястное вознагражденіе <sup>1</sup>).

При такихъ обстоятельствахъ, реформаціонное движеніе, господствовавшее тогда за границею, въ нѣмецкихъ земляхъ, отразилось на Польскомъ государствѣ, прежде всего, небреженіемъ объ интересахъ религіи въ средѣ самого духовенства, которое, какъ нарочно, было приготовлено къ тому самими королями, или вѣрнѣе — подаваньемъ изъ ихъ рукъ "духовныхъ хлѣбовъ". Опаты и бискупы отличались больше экономическими и казначейскими способностями, нежели умѣньемъ и стараніемъ распространять въ обществѣ благочестіе, такъ что даже нунцій Маласиина совѣтовалъ Сигизмунду III выбрать вѣдателя казны его изъ этого "очень богатаго" класса людей, а не изъ свѣтскихъ, нужды нѣтъ, что, по его же замѣчанію, эти послѣдніе больше заботились о

научаются языкамъ тёхъ народовъ, у которыхъ гостять: пріятно имъ подражать одеждь, тылодвижениямы и обычалиы, которые увидяты; они этимы тщеславатся. То же самое следуеть сказать и объ основаніяхь религіи; потому что во всемь, чего бы ни коснулись, они обнаруживають умъ гибкій и воспріимчивый. Они охотиве стараются осведомляться о чужихъ изобретеніяхъ, нежели сами что-нибудь выдумать или изучить, такъ какъ не любять посвящать себя вакой-нибудь одной наукъ или искусству во всемъ относящемся въ ремесламъ; удовлетворяются сработаннымъ кое-какъ и не заботятся о тщательной доконченности предмета. Заниматься искуствами и ремеслами въ этомъ крав некому, затемъ что поляки предпочитають праздно роскошничать, вмёсто того чтобы образовывать себя уиственно или механически, а убогіе для насущнаго хавба не разъ бивають принуждены хвататься за работу, противную своему призванію. Лишь телько усповоять они себя въ первыхъ потребностяхъ жизни, тотчасъ стараются устроиться въ домашнемъ быту по образцу богатыхъ людей, жеманятся, корчатъ изъ себи высшихъ — или изъ одного тщеславія, или, чтобы снискать себі в своимъ домашнимъ какую-нибудь охрану отъ несправедливостей и оскорбленій.

<sup>1)</sup> Это явленіе, точно копія съ оригинала, повторилось въ унитской церкви на Руси. Русскіе владики, принявшіе унію, получали громадные по тому времени доходы и за небольшую часть этихъ доходовъ нанимали исполнителей духовныхъ обязанностей своихъ.

торговыхъ и земледёльческихъ интересахъ, нежели о поддержаніи добрыхъ нравовъ въ семействахъ, следовательно были финансистами опытными. По словамъ того же нунція, Виленское епископство семь лъть не имъло ни бискупа, ни суфрагана. "Еретики", говорить онь, ,забирають церковные имущества; въ приходахъ нътъ пробощовъ; дъти умираютъ безъ крещенія; ересь усиливается; язычество поднимаеть голову. Виленскій воевода 1) присвоиль себъ десять миль епископской земли, и лишь только умреть какой пробощь, отбираеть у шляхты плебанію и грунты, принадлежащие приходскому костелу". Разновфріе проявилось въ Польш'в сперва подъ видомъ защиты "шляхетскихъ вольностей", какъ противодъйствие арцибискупамъ и бискупамъ въ подстрекательствъ короля на едикты противъ диссидентовъ; магнаты, увлевась духомъ гражданской свободы, приняли проповёдниковъ новаго ученія подъ свое покровительство, и даже лучшіе изъ духовенства, со всёми своими приходами, открыто объявили себя противь римской церкви. Но, при поверхностной образованности польской шляхты, протестанство не замедлило сделаться модою въ высшемъ классъ общества, признакомъ образованности, вывъскою современности понятій. Каждый панъ избираль себъ любое вэроучение изъ тъхъ, которыя, виъстъ съ ихъ прототипомъ лютеранствомъ, приходили въ Польшу и Литву изъ-за границы съ воспитанною тамъ знатною молодежью, наперерывъ ловившею въ Германіи новыя идеи помимо новыхъ знаній. Читатель долженъ помнить, что въ XVI въкъ наука тъсно была соединена съ богословіемъ. Пробудивъ у народовъ потребность церковной рефорнаци, она нашла въ реформаторахъ новыхъ, самыхъ энергичесихъ дъятелей. Въ обществъ образовалось, такъ сказать, четыре факультета свободныхъ наукъ, которые назывались: католичествоми, отстаивавшимъ старую церковь, посредствомъ новой на-

计计计计计计

D E

3

£:

e E

ei Ei

Ľ,

<sup>1)</sup> Криштофъ Радзивиль, воевода виленскій и великій гетмань дитовскій сь 1588 года. (Умерь въ 1603).

уки; мотеранством, первымъ антагонистомъ старой цервы кальвинством, старавшимся усовершенствовать новое в роучені и аріанствомо, которое на всё три вёроученія смотрёло, какъ н собраніе поповскихъ вымысловъ. Польскій панъ, воспитываяс или путешествуя за границею, считалъ себя обязаннымъ принад лежать нь одному изъ этихъ факультетовъ, но, съ ихъ поверхност нымъ образованіемъ, такіе прозелиты обновленной в'вры не при бавляли силы воителямъ за религіозныя уб'яжденія; увеличивал только массу воюющихъ и вносили въ общество сбивчивость по нятій, которою, въ Польш'є, весьма удачно воспользовались ісвуюты. Следомъ за ветренною знатью, по известію кардинала Людовизіо, отпадали отъ въры предковъ своихъ и другіе міряне: вто изъ желанія стать на челів партіи, а вто — въ надеждів снискать милость могущественнаго пана, иные — изъ корыстныхъ разсчетовъ, а иные - изъ-за удовольствія жить, не стёсняясь правилам католической церкви. Этотъ низшій, зависимый слой польской шляхты тянуль за собой мъщань и хльборобовь, такъ какь на однихъ онъ имълъ большое вліяніе, а надъ другими польвовался неограниченнымъ правомъ суда и безсудья. Вообще, простанороде въровало въ спасительное учение своей церкви лишь по предани, а не то-переставало въ него въровать вовсе, видя самую церковь заподозрѣнною новаторами и оставленною на произволь судьбы духовенствомъ.

Если коренная польская шляхта, близкая къ центрамъ администраціи, плавала такъ мелко въ славную эпоху европейской реформаціи и возрожденія гуманизма, то что же сказать о Червоной Руси, Волыни и Украинъ Послъ паденія Парьграда, греческое духовенство низошло весьма скоро до простой обрядноств Во всей Греціи, сдълавшейся Турцією, нигдъ не преподавалися такъ-называемыя свободныя науки. Грамотность ограничивалась почти всюду умѣньемъ читать богослужебныя книги; для проповъли языкъ

румунскій, болгарскій или турецкій. Естественно, что просв'ященіе оттуда въ русскому духовенству не приходило. Могло бы оно приходить съ Запада; но польскій панъ для пана русскаго быль образцомъ умственной лени и мелочного старанія казаться, а не бить чёмъ-то; мёстное же духовенство слишкомъ было раздражено посягательствомъ латинскихъ предатовъ на русскія церковныя мущества, чтобы въ общени съ нимъ заимствоваться отъ него коть отрывками знаній. Притомъ, за исключеніемъ тѣхъ лицъ, которыя, такъ же какъ и латинскіе предаты, получали изъ королевскихъ рукь "духовные хайбы", сайдовательно за исключениемъ шляхетвой ісрархіи, это были по большей части бъдняки, принужденные обрабатывать землю собственными руками. Даже спустя много леть после основанія школь, похожихь на духовныя семинаріи, въ Острогъ, во Львовъ, въ Кіевъ и другихъ городахъ, митропоить Петръ Могила находилъ въ русскихъ церквахъ такія славянскія книги, которыя были напечатаны противниками православія да еретиками, подъ видомъ богослужебныхъ православныхъ, и которыя русскіе священники, по его выраженію, не очень-то понимали. До распространенія острожскихъ и другихъ русскихъ ваній, въ церквахъ употреблялись книги рукописныя, которыхъ производствомъ занимались большею частію самоучки-дяки при фривахъ, какъ это можно видёть, на примёръ, изъ духовнаго завыцанія православнаго пана Загоровскаго, назначившаго содерзаніе приходскому дяку, чтобы онъ, сверхъ обученія дѣтей грамогь, "книги, якихъ церковъ пилне потребуетъ, зъ доброго зводу Јставичне писалъ, абы въ каждый тыйдень по три тетради дестних справедливо, а не фалшиве, написывалъ", на что отпускалось би ему извъстное количество "купорвасу". Тотъ же Загоровскій прибавимъ истати — въ духовномъ завъщаніи своемъ, составленномъ 1577 года, постановилъ, чтобы въ церкви говорились къ народу проповъди. Каковы могли быть эти проповъди при такомъ положеній діль, что даже богослужебныя бинги писались, а потомъ и печатались, безъ просвъщеннаго руководства,—не мудрено в образить. Одинъ сельскій попъ нодъ Львовомъ (разсказываеть и въстный Саковичь, въ книгъ своей Epanorthosis) не зналь, ч Рей былъ свътскій писатель, и выписку изъ его сочиненія приня за проповъдь, почему и обратился къ своей паствъ съ таки словами: "Послухайте, християне казання святого Рея". Случи шійся при этомъ мъстный шляхтичъ, впослъдствіи францись нець, воспользовался невъжествомъ проповъдника и содраль с него пару воловъ за причисленіе польскаго сатирика къ ли святыхъ. Разсказъ этотъ не покажется выдумкою тому, кто знает что между русскими попами были тогда и такіе, которые вов не знали грамотъ.

Самое званіе "благочестиваго попа" низошло тогда до тог что, по свидетельству православнаго писателя Захаріи Копысте скаго, порядочный человыкь стыдился въ него вступать: поч! всв они были грубые простолюдины. "Трудно было сказать", гов рить онъ съ горечью, "гдв чаще бываеть русскій пресвитерь: : церкви, или въ корчив." Другой современный писатель, сдълавші ся потомъ знаменитостью въ возстановленной православной іеря хіи (Мелетій Смотрицкій), высказаль свое горе объ упадкі ру сваго духовенства следующими словами: "Некоторые изъ наши пастырей разумнаго стада Христова едва достойны быть пас: хами ословъ... Какъ можетъ быть учителемъ такой пастырь, ког рый самъ ничему не учился?... Съ дътскихъ лътъ занимался о не изученіемъ священнаго писанія, а несвойственными духові му званію занятіями. Кто изъ корчмы, кто изъ панскаго дво вто изъ войска, — проводилъ время въ праздности, а когда стало на что ъсть и во что одъться и нужда ему шею согну. тогда онъ начинаетъ благовъствовать, а самъ не смыслить, ч такое благовъствованіе, и какъ за него взяться. Церковь наша в полнена на духовныхъ мёстахъ мальчишками, недоросля грубіянами, нахалами, гуляками, обжорами, подлипалами, нег сытными сластолюбцами, святопродавцами, несправедливыми судьями, обманщиками, фарисеями, коварными Іудами."

Такъ горько жаловались ревнители медленно и тупо возникавшаго въ отрозненной Руси просв'єщенія на закорен'є нев'ьжество духовенства своего, на грубость его нравовъ и привычекъ, и отнюдь не подозръвали, что именно это невъжество и первобытная грубость представителей славянскаго обряда, это отчужденіе отъ нихъ всёхъ порядочныхъ людей тогдашнихъ-оборонии славянскій обрядь въ Украин' отъ студентовъ четырехъ факультетовъ европейской науки, готовыхъ снабдить каждаго невремыми плодами своей учености, оборонило его отъ еретичесюй пропаганды, распространявшейся по всей Руси между панами, которые не вамедлили сделаться потомъ легкою добычею минства, со всёми своими вольными умствованіями. Нёть тум безъ добра!... Къ русскому попу, съ его неподвижнымъ невъжествомъ и съ его дикими привычками, угнетаемому при жомь и панами, и собственными јерархами въ невъроятной ныв степени, не было приступу ни тонкому діалектику, ни масте-Ру проводить жизнь среди земныхъ утёхъ во имя небеснаго блаженства.

Надобно войти въ положение тогдашняго приходскаго свяшеника, чтобы судить, какъ трудно было заронить въ его умъмкую-нибудь мысль, выработанную въ иныхъ странахъ, иными подьми, при иныхъ обстоятельствахъ. Владыки, не щадившее футь друга и не щадимые свътскими соперниками, обращались съ попами грубо, облагали ихъ произвольными налогами и, безъкляаго отчета кому бы то ни было, наказывали тюремнымъ зашочениемъ или побоями. Староста или дідичъ имънія, въ которомъ находился приходъ, заставлялъ приходскаго священника тать съ подводами, бралъ къ себъ въ услуженіе сына его, располагалъ деспотически его семьею и обиралъ его на столько, на сколько заблагоразсудится. Это мы говоримъ о панахъ такъ-нозываемыхъ благочестивыхъ. У пана-католика или протестанта и за самое богослужение взималась пошлина, съ простыхъ священниковъ по 2, а съ протопоновъ по 4 злотыхъ. Прозелиты новыхт въроученій, особенно аріяне, доходили до того, что не разъ лиша ли православный храмъ всёхъ его принадлежностей и обращал въ хлевъ. "Есть много безъ набоженства, безъ таинъ пресвя тыхъ пребываючихъ", говоритъ очевидецъ упадка русской церкви Захарія Копыстенскій. "Есть не мало и священниковъ, и лю дей свецкихъ, слезно по Украине туляючихся. Едни съ де спераціи въ козацство ся обернули, другіе розмантого жи вота наследують, третьи въ еретицва розныи, въ арианство в въ лютеранство, яко то въ Новогрудку и индей". Для пред охраненія безпастырной паствы отъ еретичества, Захаріз Копыстенскій даеть благочестивымь такой наказь: "Еслибы не было попа для врещенія, то не обращаться къ иновърцамь; пусть крестить дитя діаконъ или церковный якій чтець, или пъвецъ. А еслибы и тыхъ не было, теды якій мужъ правовърный, а наветь самь отець нехай врестить". Подобный же наказь даеть онъ и объ исповъды: когда нътъ священника - исповъдываться передъ Богомъ. Причастіе брать у священника и хранить для подобныхъ случаевъ, "любо въ пущи и на мори идучи, любо въ далении краины межи иноверный пущаючи". Дозволялось тогда людямъ свътскимъ держать св. тайны въ домахъ. Во время гоненій отъ иновърцевъ или другихъ опасностей, они сами причащались и другимъ разсылали 1).

Это печальное положеніе діль должно было, съ одной сторо ны, породить пьянство, цинизмъ и всякаго рода грубый разврать но зато съ другой—оно выработало людей, которыхъ грудь окова на была тройною бронею пристрастія къ гонимой старині, энтузі азма въ противодійствіи торжествующей партіи и глубокаг

<sup>1)</sup> Автограф. руконнег парш. библ. гр. Красинскихъ.

омережнія по всему, что эта партія считала овоею славою и красотою. Въ обоихъ случаяхъ пропаганда новаторовъ была напрасна. Черты разврата въ высшихъ и низшихъ слояхъ тогдашняго русскаго общества въ Ричи-Посполитой Польской многочисленны и разнообразны; но я укажу только на самую вловъщую черту, которая показываеть, что эло достигало уже крайняго развитія, и что сама природа вещей доджна была наконецъ покарать общество истребленіемъ. Еще во времена Сигизмунда-Августа, женщины въ литовскорусскихъ провинціяхъ поражали иностранца Волона своимъ безстыдствомъ и безнравственностью; тъ нихъ, которыхъ Волонъ называетъ adulterae, пользовались въ оществъ особеннымъ почетомъ, а скромныя и достойныя дъвицы не обращами на себя, со стороны мужчинъ, никакого вниманія. Простой народъ не отставаль отъ шляхты и приправляль свой разврать пьянствомъ въ тавихъ размърахъ, что винокурение въ итовскорусскихъ городахъ сдёлалось самымъ выгоднымъ промысломъ. Отъ высшаго духовенства ни шляхетному, ни простонародному обществу ожидадать спасенья было нечего. Эти пожиратели "МЕбовъ духовныхъ", получаемыхъ изъ королевскихъ рукъ по протехціи своихъ родныхъ или вельможныхъ милостивцевъ, вели въ монастыряхъ свётскую и даже семейную жизнь, забавлялись охотою, держали при себъ, панскимъ обычаемъ, отряды сбродной вооруженной дружины и хаживали другь на друга войною за церковныя имущества. Что касается до пановъ свътскихъ, то между ниин много было такихъ, которыхъ предки еще недавно строили церкви, основывали монастыри, зав'вщевали села и приселки на устройство шпиталей или, какъ панъ Загоровскій, на содержаніе проповъдниковъ, школъ и переписчиковъ богослужебныхъ книгъ при церквахъ; много было такихъ, которые и сами были не прочь оть благочестивыхъ пожертвованій; но въ целомъ своемъ составі это было сословіе нравственно и даже матеріяльно безсильное

E

для такого великаго дёла, какъ поднятіе изъ упадка церкви и всего народа русскаго.

Съ нравственной стороны не доставало этому сословію образованности, которая въ Литвъ, на Волыни, въ Галицкой Руси и въ собственно такъ называемой Украинъ, а въ нее входила Кіевщина и Подолія, стояла несравненно ниже польскаго уровня. Умственное и религіозное движеніе появилось въ отрозненной Руси едва въ началъ XVI въка. До тъхъ поръ это былъ край до того необразованный, что, по свидфтельству Стрыйковскаго, знатные литвины и русины для писарскихъ услугъ добывали себъ людей изъ Московскаго царства. Замѣчательно, однакожъ, что мысль о необходимости сдълать священное писаніе общедоступнымъ была заявлена здёсь прежде какихъ-либо другихъ попытокъ просвётить общество. Она, конечно, пришла къ намъ изъ западной Европы: она была у насъ пустыннымъ эхомъ того, о чомъ тамъ еще недавно смъли только шептаться, и что стали наконецъ проповъдывать съ кровель. Полочанинъ Скорина перевелъ Библію на такой русскій языкъ, какимъ говорили въ высшихъ кругахъ, набравшихся мертвой болгарщины и мертвящей польщизны, кототорыя, какъ Сцилла и Харибда, такъ долго угрожали гибелью народному языку южнорусскому. За отсутствіемъ типографіи на Руси, Скорина напечаталь свой переводь въ чешской Прагв. Только въ 1562 году основана была у насъ первая типографія въ Несвижъ, и опять поражаетъ насъ случайность, которую можно истолковывать различнымъ образомъ. Первый, можно сказать, ученый тогдашняго времени среди русскихъ и подяковъ, Симонъ Будный, предложиль дремлющему въ умственной неподвижности обществу нашему протестантскій катехизись на русскомъ языкъ, напечатанный имъ въ едва появившейся на Руси типографіи. Спустя немного времени, литовскій гетманъ Григорій Ходкевичь основаль въ своемъ именіи Заблудов вторую русскую типографію, и б'ёжавшіе изъ полудикой тогда еще Москвы типографы, Иванъ Өедоровъ и Петръ Мстиславецъ напечатали тамъ большой фоліанть, Толковое Евангеліе, составленное безтрепетно правдивымъ Максимомъ Грекомъ, который для москвичей былъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, и съ которымъ они поступили гораздо безпощаднѣе, чѣмъ въ свое время Иродъ съ извѣстнымъ каждому энтузіастомъ правды. Наконецъ основана была знаменитая на Руси типографія въ городѣ Острогѣ, и въ 1580 году тотъ же Өедоръ, вмѣстѣ съ другими передовыми людьми, совершилъ здѣсь печатаніе церковной Библіи,—первый, весьма важный шагъ къ побѣдѣ надъ примитивнымъ невѣжествомъ низшихъ слоевъ нашего общества.

Уже самая дата изданія этой книги, развивающей всякое неудоборазвиваемое общество, (кто бы тамъ ни быль душою этого предпріятія) показываеть, высоко ли стояло въ умственномъ развити наше общество въ XVI въкъ, не имъя, до второй половины его, другой литературы, кром' льтописей, актовь и писанныхъ церковныхъ книгъ? Богатые землевладёльцы, которымъ больше убогихъ представлялось возможности развить мыслительную способность въ общения съ представителями иныхъ круговъ, иныхъ общественныхъ интересовъ, отдёлены были другъ отъ друга огромными пространствами, часто — безлюдными пустынями: въ землъ древнихъ деревлянъ — дремучими лъсами, въ землъ дреговичей — непроходимыми топями, дреговинами, а въ землъ подянь — дикими полями, которыя, по милости хищныхъ татаръ, были непроходимъе лъсовъ и топей 1). Съъзжались они въ многодюдныя собранія только въ двухъ случаяхъ: во первыхъ, въ случав войны (война тогда стлала мосты, делала гати, прорубала просвии и облегчала торговыя операціи между отдаленными

<sup>1)</sup> Такъ было съ самого погрома татарскаго. Если не татары дълали заглохше поля опасными, то литвины, которые постоянно рыскали въ нашихъ пустынахъ, какъ объ этомъ разсказываетъ Плано Кариини.

пунктами 1); война водила за собой и науки, или то, что можно разумьть въ нашей Руси подъ этимъ словомъ); во вторыхъ, они съвзжались для сеймовыхъ совъщаній и постановленій. Тъ и другіе съёзды были довольно рёдки, въ смыслё непрерывности обмъна свъдъніями. Остальное время каждый панъ замыкался въ своемъ вотчинномъ государствъ и, если не подпадалъ подъ такое вліяніе богомыслящаго челов'вка, какому подчинялись, на прим'връ, Изяславъ и Святославъ Ярославичи, то вся энциклопедія его знаній ограничивалась тімь, чему его учили занятія хозяйствомь, охотою, или пъсни и преданія старины. Не даромъ литвины и русины держали у себя для канцелярскихъ дёлъ людей московсваго племени: сами они были не въ состояніи писать грамоть, листовъ, духовныхъ завъщаній и другихъ необходимыхъ актовъ, а ихъ попы и дьяки, само собою разумъется, были невъжественнье пановъ, при ограниченности своихъ средствъ къ образованію и при замкнутости въ тесной сфере жизни. Это можно видеть изъ сравнительнаго просвъщенія того и другого власса общества въ наше время.

Прошу теперь моего читателя, чуждаго исторических утопій, вообразить падающую въ рунны русскую церковь и дикорастущее русское общество при таких патронах и руководителях. Ихъ пожертвованій на церкви, монастыри и школы, даже и таких, какое сдёлаль Загоровскій за три года до появленія Библіи въ печати, не слёдуеть приписывать имъ лично, все равно какъ не

<sup>1)</sup> Встречая въ актахъ московскія посольства, торгующія соболями, следуеть имёть въ виду безопасность дороги, обезпечиваемую посольствомъ, прикрытіе поёзда вооруженною силою и трудность обмёна произведеніями различныхъ странъ обыкновеннымъ способомъ. Поэтому, кромё подводъ посольскихъ, за послами обыкновенно шолъ обозъ купеческій. Литва, въ войнахъ съ крестоносцами, естественнымъ бездорожьемъ замёняла у себя крёпости. Предпринять походъ противъ крыжаковъ было однозначительно съ устройствомъ удобопроходимыхъ путей: сперва мостили мосты, гатили гати, а потомъ уже двигали войска. То же самое дёлалось и съ противной стороны. То же самое дёлалось и во всей люсистой и болотистой Руси.

сделуеть приписывать разныхъ мирныхъ уставовъ какимъ-нибудь Канутамъ и Гардиканутамъ. Это были, со стороны пановъ, изяславовскія и святославовскія послушанія кому-нибудь въ род'в Өеодосія Печерскаго, а пожалуй и похитръе Өеодосія. Развернемъ, на примъръ, ветхій дистокъ изъ бумагь кіевскаго Никольскаго монастыря, который безпрестанно попадаль въ противорвчіе высокаго съ низкимъ, небеснаго съ земнымъ и, начавши ссориться съ козаками и мъщанами во времена оны, продолжалъ свою хозяйственно-казуистическую практику до конца козачества. Известный намъ Остапъ Дашковичъ, основатель запорожской кодоніи (въ которую только летописцы позднейшаго времени, да повторяющіе ихъ историки, пом'єщають на первыхь же порахъ церковь), отправляется на войну и, обычаемъ варяго-русскихъ временъ, проситъ напутственнаго благословенія у игумена Никольскаго монастыря 1). Игуменъ даетъ ему благословеніе; вм'вст'в съ темъ онъ предлагаетъ, конечно, брашно и питіе; а когда благочестивый рыцарь увидёль въ кубей дно, добрый инокъ, съ приличными случаю внушеніями, подаетъ ему къ подписанію стедующую бумагу: "Я, такой-то Остапъ Дашковичъ, едучи на господарскую службу, помыслиль есми о своемъ животъ, нъшто станеться надо мною Божія воля, пригодиться смерть, и отвазаль свое власное отчизное селище Гвоздово. Николъ Пустынному монастырю и игумену пустынскому и всей братіи". Благочестивый подвигь Дашковича не мудрено приписать ему самому, но мы читаемъ между строкъ и видимъ въ этомъ актъ игуменское, а вовсе не козацкое благочестіе 2). Точно такъ всѣ мона-

<sup>1)</sup> Кто въ этомъ видить черту религіозности козацкой, тому сов'ятуемъ прочесть, какъ Остряница въ Голтвъ, а Богданъ Хмельницкій въ другихъ м'єстахъ прибъгали передъ военными предпріятіями къ чарамъ и предсказаніямъ личностей менъе почтенныхъ.

<sup>2)</sup> Въ этой мисли убъждаетъ насъ еще больше то обстоятельство, что Гвозмовь быль уже однажды отказанъ Никольскому монастырю, да, видно, не попалъ 1835 козацкижъ въ чернецкія руки. Въ актъ сказано: "Какъ предъ симъ записалъ в селище Гвоздовъ, такъ и теперь подтверждаемъ".

стыри и церкви, болье или менье посредственно, созидались иноками, инокинями и свътскими попами, что не уменьшаеть ни заслуженной активности однихъ, ни добродътельной пассивности другихъ, тъмъ болье, что въ варварскія времена внутреннихъ и внъшнихъ разбоевъ, обыкновенно именуемыхъ болье мягкими названіями, монастыри были хранилищами историческихъ, религіозныхъ и нравственныхъ преданій, каково бы ни было ихъ относительное достоинство.

Патроны церквей и руководители общества только на сеймовыхъ съвздахъ обнимали умомъ всю совокупность явленій добра или зла въ области церковной и общественной деятельности, да и туда они привозили съ собой - или готовыя инструкціи, въ видъ напоминанія о томъ, что имъ ділать, или такихъ людей, которые, хоть и жили у нихъ, но, не развлекаясь панскими хлопотами и забавами, имъли побольше досуга, а пожалуй и ума, чъмъ сами ихъ патроны, для того, чтобы действовать изъ-за спины своето милостивца во славу его имени и въ пользу общества. Смещонъ быль бы историвь XXII-го стольтія, когдабь, исполнясь уваженія, подобающаго прекрасной личности Вильгельма Прусскаго, сдёдаль его душею прусской дипломатіи за последнее время. Не менъе смъшны для читающаго акты между строкъ тв ученые, которые въ наше время приписывають идею акта и проведение идеи въ жизнь тому только лицу, которое въ немъ поименовано.

Вооружась такими соображеніями, читатель мой см'єло можеть странствовать со мною по темному, часто обманчивому, требующему постоянной бдительности лісу, называемому археографическими актами, и слідить по этимь документамь за діятельностью литовско-русскихь благочестивыхь пановь въ великомъ вопросі поддержанія церкви, рушайщейся у нихь передъглазами, и общества, очевидно разлагающагося въ грубой чувственности и еще грубівшемь невіжестві.

Дъятельность эта представлена нашему времени въ преувеличенномъ видъ тъми писателями, которые принимаютъ слова за дела, заслонившись фоліантами отъ шумнаго света, где такъ часто одно говорится и пишется, а другое делается. Патроны были какъ патроны. Пошумъвъ на сеймахъ, разославши грамоты и письма куда следуеть, они воображали, что сделали дело. Патроны сознавали себя силою, пока были всё вмёсте, съ своимъ интеллигентнымъ штатомъ; но тотъ не знаетъ законовъ человеческаго взаимодействія, кто не испыталь на себ'в охлаждающаго свойства родного уголка, отрозненнаго отъ столичнаго кипънія мыслей, правственных сдёлокъ, умственных страстей. Историки, пребывающіе ради своей профессіи всю жизнь въ столицахъ, воображаютъ вельможныхъ ревнителей древняго благочестія на своемъ м'єсть, а пожалуй и въ своемъ в'єкь; потому и приписывають имъ небывальщину. Сила, временно образовавшаяся отъ совокупности пановъ на многолюдномъ събздъ, исчезала сама собой по возвращени каждаго ея представителя къ обычному порядку жизни. Отъ этой временно образовавшейся сиды оставались только письмена, для помраченія умовъ отдаленнаго потомства, или лучше сказать — ученыхъ путеводителей его по лабиринту книжныхъ полокъ.

Такимъ ничтожнымъ по своимъ последствіямъ былъ съёздъ благочестивыхъ пановъ на варшавскомъ сеймѣ 1585 года, приводимый нынѣ въ книгахъ, какъ доказательство благочестивой деятельности магнатовъ. Онъ принесъ пользу только исторіи, во вовсе не народному и не церковному дёлу. Благодаря этому съёзду, исторія имѣетъ нынѣ передъ собой громкую манифестацю, которая изображаетъ какъ нельзя выразительнѣе горестное положеніе православной церкви тогдашней и вмѣстѣ съ тѣмъ гарактеривуетъ панское самообольщеніе доблестными фразами. Это— соборное посланіе русскаго дворянства къ кіевскому митро-

политу Онисифору Дівочкѣ. Оно заслуживаетъ прочтенія въ подлинномъ текстѣ своемъ 1).

"Великому нещастью своему причитати мусимъ", писали дво-

"Великому несчастію своему приписать должны мы то, что во время вашего пастырства есв мы страшно утвенены, плачемь и скитаемся, какъ овцы, пастыря не имущія. Хотя вашу милость старшимь своимь имбемь, однако вашей милости не угодно заботиться о томъ, чтобы словесныхъ овець своихъ отъ губительныхъ волковъ оборонять и хоть сколько-нибудь спасать святое благочестіе... Такихъ бъдъ никогда не бывало и впредь большихъ не можеть быть, какъ эти. Во время пастырства вашей милости довольно всего злого въ законъ нашемъ сталось: насилія святыни, замыканіе св. таннъ, запечатаніе св. церквей, запрещеніе звонить, выводакиваніе отъ престола изъ церквей Божінкъ поповъ: какъ будто-бы какихъ злодвевъ, сажаютъ ихъ въ позорныя тюрьмы, а мірскимъ людямь запрещають въ церквахъ Божінхь молиться и выгоняють. Такихъ насилій не д'влается и подъ поганскими царями, какія творятся въ пастырствь вашей милости. Но этого мало: рубять кресты святые, захватывають колокола въ замокъ, по желанію жидовъ. А ваша милость еще и листами своими открытыми противъ церкви Божіей помогаете, — жидамъ на радость, святой вёры нашей еще на большее унижение а намъ на досаду. Кромъ того, какія дълаются еще опустошенія!... Церкви обращаются въ костелы ісзуитскіе, имфнія, церкви Божіей пожерткованныя, теперь къ костеламъ приписаны, и многія другія великія нестроенія. Въ монастыряхъ честныхъ, вмісто игуменовъ и братіп, игумены съ женами и дътьми живутъ и церквами святыми владъють и рядять; изъ большихъ врестовъ маленькіе дёлаютъ; что было дано къ Божіей чести и хваль, изъ того святотатство сделано: делають себе пояса, ложки, сосуды влочестивые, для удовлетворенія прихотей своихъ; изъ ризь саяны, изъ епитрахидей брамы. Но, — что еще хуже — ваша милость поставляеть одинь епископовъ безъ свидътелей и безъ насъ, братіи своей, что вашей милости и правила запрещають; вслёдствіе чего негодные люди становятся епископами и, къ поруганію святой въры, на столицамъ съ женами своими живутъ безъ всякаго стыда, я дътокъ плодятъ..... И другихъ, и другихъ, и другихъ бъдъ ведивихъ и нестроенія множество! Чего, по причинт горести нашей, на сей разъ подробно изложить не можемъ. Наставилось епископовъ много, на одну епархію по два; отъ того порядокъ погибъ. Жаль намъ души и совести вашей: за все ответъ вы должны Господу Богу отдать."

<sup>1)</sup> Для непривычных въ тогдашнему письменному язику, прилагается переводъ акта, интереснаго не по одному содержанию своему, но и по самому изложению, которое служить для насъ обращикомъ того, какъ писало высшее правоправящее сословие тогдашнее, и какъ заставляло писать и, по мѣрѣ силъ, говорить все низшее, убивая такимъ образомъ языкъ, выработанный лучшими органами народнаго генія и дошедшій до насъ въ такъ-называемыхъ невольницкихъ плачахъ, историческихъ думахъ и пѣсняхъ.

ряне (что мы) "за вашего настырства вси велицъ утиснены, плачемъ и скитаемся, яко овцы пастыря неимущія; ачъ вашу милость старшого своего маемъ, але ваша милость подвизатися и працы чинити, словесныхъ овецъ отъ волковъ губящихъ боронити и ни троха ни въ чомъ святому благочестію ратунку давати не рачишъ... Такихъ бъдъ первъй николи не бывало, и вже болшій быти не могуть, яко тые: за пастырства вашой милости досыть всего влого въ законъ нашомъ сталося, яко згвалченья святостей, святыхъ таинъ замыканья, запечатованья церквей святихъ, заказанье звоненья, также вывоженья отъ престола съ церквей Божінхъ поповъ, яко нізкакихъ злочинцовъ шарпаючи, въ српосныхъ вявеньяхъ ихъ сажаючи, и мирскимъ людемъ въ церквахъ Божьихъ молбъ забороняючи и выгоняючи; что ся тавовше кгвалты не дёлають и подъ поганьскими царьми, яко ся то же дветь въ пастырствъ вашей милости. А што еще къ тому порубанья престовъ святыхъ, побранья звоновъ до замку и кгволи видомъ? И еще ваша милость и листы свои отвореные, противу церкви Божое, жидомъ на помощь даеть, къ потест имъ и къ большему оболженью закону нашого святого и къ жалю нашому! **Къ тому** еще якія дізотся спустошенья церквей! Изъ церкви гостелы езуитскіе, и имінья, што бывали на церкви Божія намни, теперь къ костедамъ привернены, и иныя многія нестроени великія. Въ монастырехъ честныхъ, вивсто игуменовъ и братьи, игумены съ жонами и съ детьми живуть, и церквами святин владають и радять; съ крестовъ великихъ малые чинять, и 5 того, што было Богу въ чти и въ хваль подано, съ того святотрадьство учинено, и собъ поясы, и дожки, и сосуды злочестивые въ своимъ похотямъ направують, и зъ ризъ саяны, съ петрахилевъ брамы. А што еще горшого, ваша милость рачишъ поставдати самъ одинъ епископы, безъ свидетелей и безъ насъ, братъи своее, чого вашой милости и правида забороняють; и за такимъ зква́пнымъ вашей милости совершеніемъ, негодные ся въ такій великій станъ епископскій совершають и, къ поруганью закону святого, на столицы епископлей съ жонами своими кром'в всякого встыду живуть и д'етки плодять. И иныхъ, и иныхъ, и иныхъ обдъ велихъ и нестроенія множество! чого, за жалемъ нашимъ, на тотъ часъ такъ много писати не можемъ. Наставилося епископовъ много, на одну столицу по два; затымъ и порядокъ згибъ.... Жаль намъ души и сумн'енья вашей милости: за все отв'еть Господу Богу маешъ воздати..."

Чуждыми звуками, чуждымъ, нестройнымъ складомъ звучитъ эта замогильная ръчь. Что это былъ за народъ? на какомъ это языкъ писалъ онъ? невольно спрашиваещь себя. На языкъ, обреченномъ погибели, на переходномъ къ польскому. Составители акта были уже полуполяки, и какъ ни разглагольствовали они въ пользу православія, сердце ихъ пребывало тамъ, гдъ пребывало ихъ сокровище. Отъ своей церкви и народности не ждали они ничего для панскихъ домовъ своихъ: все приманчивое и желанное для нихъ находилось въ рукахъ у короля и его рады. Сеймовая протестація была чистымъ лицемъріемъ: за словами никакое дъло не слъдовало. Еслибъ этотъ безполезный актъ потерялся въ архивномъ сору навъки, историкъ могъ бы сказать, что паны даже не замътили, какъ русская церковь была близка къ паденью.

Здѣсь я долженъ взять прерванную нить моего повѣствованія о дѣятельности римской куріи и связать ее съ тѣмъ, что происходило у насъ, въ нашей отрозненной Руси.

Еслибы поляки не были питомцами нѣмецкаго духовенства искони, они бы — или не существовали вовсе въ видѣ Польскаго государства, которое мы знаемъ, какъ панскую когорту (cohors amicorum), или же, смѣшавшись въ нераздѣльное общественное тѣло съ сельскими гминами, поставили бы Польское государство на болѣе широкомъ основаніи. То была бы уже не шляхетски-демократическая Рѣчь-Посполитая. Другими словами — они сдѣлались бы способны образовать государство, то есть то, чѣмъ

республика шляхетская была еще менве, нежели ея незаконно рожденное чадо-козацкая республика; ибо въ такомъ случав народа, въ широкомъ значеніи слова, выучиль бы ихъ государить въ духв равномерности. Вместо того, духовные наставники выучили ихъ пановать и считать только себя народомъ, въ своей племенной отрозненности въ видъ лехитской шляхты. Возвысилось это самозванное царство шляхты действіемь посторонней силы, а не путемъ натуральной въ государственномъ организмѣ зрелости. Поэтому, польскому обществу, при всёхъ его пленительныхъ качествахъ, -- при его добродушной веселости, при его симжи ко всему возвышенному надъ повседневностью, наконецъ, при его готовности на помощь другу и брату, хотябы даже и съ большими пожертвованіями, — не было дано выработать въ себъ той глубины духа, которая сказывается въ любви въ внутренней сущности дъла, а не въ видимости его. Всегдашними недостатвами поляка, говоря вообще, были—такъ называемая okazalość, самодовольство, удовлетвореніе себя посредственнымъ и возведеніе своего посредственнаго на высоту doskonalości (совершенства). Отсюда у нихъ легкое взвъшиваніе чужой силы; отсюда ихъ увъренность въ достижении труднодостижимаго; 1) отсюда ихъ мел-

<sup>1)</sup> Волеславъ Храбрый въ Кіевь; Владиславъ III подъ Варною: политическая и церковная уніи, затівянния попусту; овладініе Москвою во вредъ внутреннимъ вышинить интересамъ своимъ; Владиславъ королевичъ подъ Можайскомъ, спаствый Конашевичемъ-Сагайдачнымъ, гетманъ Жолковскій подъ Цоцорою; крайвія опасность короннаго войска подъ Хотиномъ, устраненная еще разъ Конашеwient-Caraйдачнымь; поднятіе на себя всей Украины польскимь lekceważeniem сМоро́ w; Янъ Собіскій подъ Віною, не рішающійся ударить на туровъ до придода "дикой милиціи козацкой"; вторичная потеря Украины отъ lekcewalenia смором, Украини, отданной нанамъ жалкою боярскою политикою и вторично ить отданной по недостатку исторического образованія при Екатеринь, накопецъ, последняя импровизація невозможнаго для Польши, подъ предводительствомъ достойнаго дучшей родины ополяченнаго русина Костюшки: воть подтвердительные факты изъ польской исторіи, къ которымъ, во имя самого челов'єколюбія, распростравлежаго, въ числъ другихъ страпъ, и на Польшу, можно примънить слова одного изь современныхъ политико-экономовъ: "Хорошо, еслибы возможно было вовсе искаючить изъ лётописей эти печальные памятники преступленій и 🗲 ступів'.

кое плаваніе по бездонной глубинь; отсюда, наконець, и это увлеченіе западною реформацією со стороны внышней свободы, а не той, о которой заповыдано намы словами: "и уразумыете истину, и истина сдылаєть вась свободными".

Реформація распространилась въ Польше съ изумительною быстротою, но еще изумительные для историка быстрота ея исченновенія. Посліднее явленіе принято у насъ приписывать ісвуитамъ; но это не единственный примеръ исканія того въ дюдяхъ, что ваключено въ обстоятельствахъ. Я бы просиль нашихъ историковъ объяснить мив; почему тв же ісзунты оказались безсильными противъ реформаціи въ Германіи? Не потому ли, что съ мена религіозной философіи нашли тамъ не одну только аристо пратическую почву; что подъ высшимъ, легко вывътривающимс слоемъ они нашли глубоко взрыхленную почву, чего вовсе в было въ Польшъ Реформація нужна низшимъ, а не высшим влассамъ общества. Со временъ "Гисуса сына Давидова", мы н встрвчали на исторической аренв аристократовъ-реформаторов Были между ними протекторы (знатные последователи) реформа діи, но не реформаторы, не начинатели и двигатели реформаці Какъ сама собою начала въ польскомъ обществъ рушиться пр данность католической церкви, со временъ Казимира 🎎 таг само собою рушилось бы и протестантство. Іезунты вовсе в были для этого необходимы. И съ іезунтами, и безъ іезунтов для польской аристократіи, какою мы ее знаемъ за ея кулисамі была возможна одна только въра, — въра въ манону не правды.

Русскіе дворяне, въ свою очередь, не были способны разви: въ себъ того, что у апостола такъ прекрасно названо дъятел нымъ благочестіемъ. Они, въ варягорусскія времена, были восш таны хожденіемъ на полюдье, кормленіемъ въ княжихъ городах взиманіемъ пошлинъ за княженецкіе суды, наконецъ слушаніем "соловья стараго времени", который умъть "ущекотать" княжеск

полки, но не умълъ развеселить печаль такого человъка на княжескомъ пиру, вакъ Өеодосій Печерскій 1). Наши любезные обиратели варягоруссы, такъ же какъ и лехиты, были не отъ народа. Они не могли проникнуться глубоко духомъ христіянства уже по однонутому, что не были скорбящими и обремененными, а были причинителями скорби и обременителями. Греки могли ихъ научить обрядности, но не сущности въры, по той простой причинъ, что сами были далеки отъ этой сущности. Оттого-то строители монастырей въ отрозненной Руси, завъщатели имуществъ на богоугодныя, творимыя добродушными иноками, дёла и даже основатели школъ и издатели библій — такъ скоро переходять на лоно гатолической въры, что на одной страницъ лътописи читаемъ иноческое восхваление благочестия эгихъ почтенныхъ господъ, а на мугой — осуждение ихъ отступничества. Они переходять въ католичество тотчасъ, лишь только начинаютъ родниться съ польсвими домами и конфузиться своего неумвнья доказать превосходство въры своей. Они должны были конфузиться передъ латинскии предатами и ихъ воспитанниками, польскими панами: это очень понятно. Не могли наши паны "русаки" указать имъ ни на богатство духовенства своего, тогда какъ датинцы съ гордостью говорилимь о Римь и его всемірной эксплоатаціи, ни на торжество греческой церкви надъ невърными, которые такъ неопровержимо властвовали надъ ея первосвященниками, ни даже на внутреннее, ФЕЛОСОФСКОЕ ДОСТОИНСТВО ДОГМАТОВЪ ПРАВОСЛАВІЯ, КОТОРАГО ОНИ ве понимали ни умомъ, ни - еще менъе - сердцемъ. Историки

<sup>1)</sup> Однажды Феодосій посьтиль кіевскаго великаго внязя Святослава Ярослави вь его княженецких палатахь и засталь тамъ веселый пирь. Играли на гуслахь, на органахъ; пъли пъсни. Феодосій остался, не удалился отъ несвойственной отшельническому духу сцень, но сидъль молчаливь и печалень; навенцъ молвиль: "Будеть ли такъ на томъ свътъ!" Князь приказаль немедленно пріостановить мірскія забавы, и постарался, чтобъ на будущее время святой лужь, во время благосклонныхъ посфщеній своихъ, не быль опечалень праздшим забавами.

объясняютъ таковое прискороное для нихъ поведение своихъ героевъ православия слъдствиями, но никакъ не причиною, хота причина такъ очевидна.

Въра не была виъдрена въ княжескихъ дружинниковъ и ихъ потомство, какъ залогъ лучшей жизни, потому что воображение не могло и представить имъ ничего лучше полюдья. Въра пришла въ нимъ не съ утвинениемъ, а съ угрозами, какъ разсказываетъ и первый лътописецъ русскій; слъдовательно не влекла ихъ къ себъ. вавъ залогъ лучшаго, напротивъ, заставляла рабски лукавить. Она явилась во всей божественной прелести своей только такимъ людямъ въ древней Руси, какимъ проповъдывали ее рыбаки галилейскіе. Только смердамъ да всёмъ безвыходно тёснимымъ въ варяжской займанщин сказалась она драгоцвинвишею стороною своею, и въ этой-то средь, какъ ни мало была она образована, утвердилась незыблемо. Съ источникомъ отрады человъкъ разстается не легко, съ предметомъ страха-весьма охотно. Поэтому и русскіе дворяне впали, какъ мы видёли, въ тотъ индиферентизмъ, при которомъ только и возможны были такія явленія, какія они описали въ своемъ соборномъ посланіи въ кіевскому митроподиту. Они впали въ этотъ индиферентизмъ во времена далекія: они стояди въ сторон отъ своей церкви задолго до того времени, когда перестали называться ея членами. Но какова же, спросить читатель, какова была русская церковь безъ просвъщенія и безъ высокой нравственности въ томъ обществъ, которое составляло ее? Она была такою, какая только и могла выработаться при переработкъ византійщины въ нашей свъжей славянской натуръ. Она на столько была чиста отъ всякія скверны, на сколько дикорастущій русскій духъ способень быль возсоздать ее въ себъ. Пора оставить намъ въ исторіи стереотипныя фразы. Отъ нихъ нътъ пользы ни наукъ, ни нравственности. Русская церковь далеко была не тъмъ во времена оны, чъмъ заурядъ ее представляють, хотя надо сказать, что она всё-таки была свътомъ, сіявшимъ во тьмѣ; и всё-таки надо отдать ей честь, что тьма не объяда свѣту ея, не смотря на всѣ усилія такихъ ангеловъ тьмы, какими были проповѣдники на Руси папизма. Разсмотримъ теперь, какъ оно такъ дивно — хотя въ сущности очень просто—сотворилось, что русская церковь не дала папизму погасить свѣтильника своего.

## ГЛАВА VIII.

Основанія религіозности въ украинскомъ народь. — Монастырское пропов'єданіе христіянства. — Юридическая зам'єна народа одними высшим классами его. — М'єщанство по отношенію къ церкви. — Магдебургское право и церковныя братства. — М'єщане беруть на себя попеченіе о церкви. — Противъ нихъ д'єйствуютъ, посредствомъ шляхты, ісзуиты. — М'єщане ищутъ представителей братствъ между панами. — Испорченная панами ісрархія ищетъ въ уніи освобожденія отъ инспекціи со стороны церковныхъ братствъ.

Всякая сильная натура, выразившая себя въ добромъ или зломъ направленіи, не пропадаетъ въ жизни безслъдно, но пропагандируетъ свой нравственный образъ въ грядущихъ покольніяхъ, продолжаетъ, такъ сказать, родъ свой, какъ это дълается въ зоологическомъ міръ. Она выдерживаетъ борьбу съ неблагопріятными для нея обстоятельствами, подавляетъ своихъ сравнительно слабыхъ соперниковъ и погибаетъ, то есть теряется безслъдно для человъческаго наблюденія, только тогда, когда выполнитъ свойственную ей роль, исчезаетъ тогда, когда жизнь выработаетъ на ея мъсто уже другія орудія для своихъ въчныхъ операцій. На этомъ общемъ законъ основывается, между прочимъ, та чудная связь, которая существуетъ между множествомъ индивидуумовъ нашего времени и однимъ или нъсколькими индивидуумами временъ давно-минувшихъ. Этимъ закономъ объясняются также нъкоторыя возмутительныя явленія современной намъ жизни, по

видимому, не свойственныя существующему порядку вещей, невозможныя въ немъ, діаметрально противуположныя цѣлямъ лучшихъ и могущественнѣйшихъ изъ представителей человѣческой расы.

Варягорусскій періодъ нашей исторіи не быль въ натур'в такъ безцветенъ и безмысленъ, какъ онъ является въ монастырсвихь сказаніяхь. Если мы будемъ разсматривать его только біологически, то и тогда не можемъ не признать въ дъятеляхъ этого періода щедрыхъ даровъ жизни, судя по необычайности передвивеній, истребительныхъ и гнетущихъ другія силы, но всегда энергическихъ. Не одна, однавожъ, біологія можетъ быть приложена въ варяжскому періоду: отрывовъ погибшей эпопеи народной, ведущей свое происхождение отъ какого-то "соловья стараго времени", убъждаеть насъ въ предположении, что на берегахъ Дивпра, Десны, Сулы и другихъ русскихъ рвкъ кипела самобытная духовная деятельность свежаго, высоко одареннаго народа, вавъ-будто предназначеннаго создать новую Гредію на місто обветшалой 1). Вдругь допотопный плезіозавръ, въ видѣ Батыя, губить юное общество въ первомъ цвъту, и, на мъсто поэтических звуковъ древняго бояна, по русской землё распространяетси молчаніе безлюдной пустыни. Зачёмъ это было нужно? гдё, въ какомъ въкъ, въ какомъ сцъпленіи живучихъ силъ скрывается разумная причина такого быстраго, доконченнаго въ два-три ввърскихъ прыжка истребленія? Наука не собрада еще своихъ средствъ для объясненія подобныхъ, какъ мы привыкли говорить, случайностей. Но въ этой исторически картинъ, на мой взглядъ, еще не такъ много контраста, какъ въ двухъ другихъ преданіяхъ лаконической, почти нѣмой старины русской. Вотъ они:

Народъ нашъ самъ по себ'в выработалъ кроткое начало благоволенія къ ближнимъ и нравственное "стыд'вніе" въ словахъ и по-

<sup>1)</sup> Нельзя здёсь не припомнить суевёрных догадовь старинных грамотесьь, что древняя Троя находилась въ землё Кіевской.

ступкахъ между двумя полами. Не доставало, по видимому, только дучей божественнаго разума, чтобы дать этой духовной жизни достойное человъческаго общества развитіе. И вотъ, чревъ посредство женскаго сердца, этого перваго и въчнаго проводника христіянства въ жизнь, совершилась апостольская миссія. Казанось бы, среди этого кроткаго народа, процвететь христіянство въ той поэтической прелести, какою оно возсіяло изъ сердца своего перваго апостола. Нъть, колеблемая вътромъ трость въ пустынъ, человъкъ, очищающій гръхи самоумершвленіемъ, вдали отъ общества и семейства, вотъ что сделалось идеаломъ днвировскихъ прозедитовъ! Надъ нашимъ заимствованіемъ ученія богочеловъва отъ испорченныхъ грековъ какъ-будто исполнидось апостольское слово: "Течеть ли изъ мутнаго источника чистая вода" Христіянская жизнь первыхъ иноковъ, распространившихъ по всей русской землё новые догматы вёры, проводима была въ подземныхъ ямахъ, въ причинении самому себъ физическихъ страданій, въ отверженіи лучшихъ даровъ божественной благости, а христіянская любовь ихъ сосредоточивалась на твсномъ кругъ своихъ единовърцевъ. Въ противоположность ученію богочеловъка, что многіе придуть отъ востока и запада и возлягуть на лонъ Авраамовомъ, что властень Господь и изъ камня создать Аврааму чада, эти подземные апостолы пропов'ядывали фанатическое отчуждение и ненависть. "Своему личному врагу, который убиль бы передъ твоими очами твоего сына, или брата, прости все, но не прощай врагамъ Божіимъ той вины, что они держать вривую въру": такова была ихъ проповъдь. Христосъ, благимъ общеніемъ своимъ съ инов'єрцами, разрушалъ сектаторскія правила, подобныя, на примъръ, тому, "чтобы жиды не привасались въ самарянамъ", а эти носители въввшихся въ твло веригъ. покрытые догматически-несмываемою ими никогда корою грязи, учили омывать сосудъ и очищать его молитвою послъ того, какъ изъ него напъется датинянинъ.

Но христіянство им'веть дивную силу вырабатывать общество для лучшей жизни въ въкахъ грядущихъ, какимъ бы извращеніямъ ни подвергалась его проповъдь временно. Тъ же фанатическіе аскеты пропагандировали, какъ словомъ, такъ и самимъ дъломъ. инлосердіе, и пропагандировали въ такія эпохи, когда оно, по видимому, совершенно изсякло въ русскомъ сердцъ. Они ръзкимъ укоромъ останавливали тирана, для котораго не было уже никакой нравственной узды въ обществъ. Они и въ политической жизни сделали много для единенія русских областей общимъ чиноначаліемъ церковнымъ, общими монастырскими правидами ж преданіями, общимъ д'вятельнымъ благочестіемъ, распространеннимъ въ особенности на скорбящихъ и обремененныхъ, упрочивая такимъ образомъ народную связь, которая впослёдствіи готова была порваться окончательно, и не порвалась единственно потому, что возмутительное для нын вшней гуманности подвижничество, которое пришлось по душ' в современному обществу, вявало жителей отдаленныхъ странъ безчисленными узлами дузовнаго единенія, и совершало свою таинственную, едва сознаваемую самими подвижниками, работу въ теченіе многихъ въ-KOBЪ.

Татарское опустошеніе Руси справедливо объясняють русскить свободолюбіемъ и героизмомъ; но въ томъ упорствъ, вътомъ беззавътномъ героизмъ, съ которымъ русскіе гибли подъ наваломъ дичи монгольской, сказался также и духъ нетерпимости къ "Божіимъ врагамъ", проповъданной монастырями. Гръшный княвескій, боярскій и гостино-греческій міръ, который аскетическая церковь русская такъ строго осуждала, паль подъ ударами Батыя со всею своею культурою, можетъ быть, столько же жертвою монастырскихъ внушеній, сколько и жертвою богатырскаго правила — предпочитать смерть постыдному полону. Посреди жалнихъ остатковъ этого міра, сдълавшагося для насъ почти сказочнить, уцъльли монастыри, а между монастырями сохранилося ихъ древнее единеніе. Только благодаря монастырямъ, разор ная послѣ татарскаго опустошенія на куски, русская земля не теряла нравственнаго единства; и такимъ же аскетамъ, как былъ ихъ прототипъ, поучавшійся иноческой жизни на Афонт не епископамъ въ родѣ корсунянина Анастаса и не вельможам родѣ крестителя Добрыни, суждено было спасать отрозненную остального русскаго міра нашу родину. Густой туманъ невѣже покрылъ ее послѣ такъ называемаго народомъ михомітья. С лыми точками въ этомъ туманѣ были монастыри. Тамъ сохр лась грамотность; тамъ велись письменныя преданія о вѣчно рогихъ человѣческому сердцу предкахъ, которые были снес военными бурями съ лица русской земли. Иноки были единст ными печальниками темнаго и безотвѣтнаго народа, единст ными его наставнивами, а подъ часъ и кормителями.

Прежнее государственное начало, проявлявшееся въ соед ніи віча съ княжескимъ управленіемъ, это, можно сказать, за деніе чего-то великаго въ маломъ и возвышеннаго въ низв исчезло вдругъ, какъ выкидышъ; а его мъсто заняла литов польская государственность, которая построилась не на естест ной ассоціаціи труда и талантовъ, а на завоевательномъ прео даніи одного класса надъ другими. Эта государственность п вила "русское право", вписанное въ память народа подъ фор обычая. Народъ юридически пересталъ быть народомъ, и дола быль уступить это название двумь высшимь классамь общег которыхъ право олицетворяль въ тебъ король. "Еслибы п само по себ' могло говорить и действовать, намъ бы не ну было короля: онъ у насъ — говорящее и дъйствующее пра Такъ опредъляли королевскую функцію независимые члены Р Посполитой Польской 1). И воть это-то говорящее и дъйсти щее право польское, съ помощью "върныхъ совътниковъ" сво

<sup>2)</sup> Со словъ папскаго нунція Маласпины.

путемъ придворныхъ злоупотребленій королевскою властью, находившеюся въ рукахъ многихъ, а не одного, привело и латинскую, и русскую церковь, въ предвлахъ польсяой политической системы, въ то состояніе, въ какомъ изобразили ее сеймующіе русскіе дворяне въ писм'в къ кіевскому митрополиту. Не сомн'вваемся въ томъ, что органомъ русскихъ дворянъ въ этомъ, равно кагь и во многихъ другихъ случаяхъ, были люди, преданные не столько фамильнымъ, можно даже сказать — династическимъ, интересамъ и свётскимъ забавамъ, сколько иноческому богомыслію. Церковное управленіе, руководимое папистами, разнов'єрцами, да н самими православными, которые ни въ чомъ не были лучше ихь, самими даже тыми, которые подписали имена свои подъ соборнымъ посланіемъ, довело церковь до положенія отчаяннаго; и воть почему, среди крайняго нечестія общества, этого мнимаго собранія вірующихъ, начали раздаваться громкіе сигналы тревоги со стороны техъ, которые были верующими не на словахъ тольво, но и въ глубинъ души своей. Угрожаемая гнбелью народная жизнь вызвала въ деятельности последнія, глубоко скрытыя силы свои.

Тогдашнее дворянство, говоря вообще, не было и не могло быть съдалищемъ христіянскаго благочестія. Оставляя въ сторові польское высшее общество и вникая только въ русское, мы сдывемъ общее замівчаніе: что, если продукты высшей цивилимціи вносятся въ общество, стоящее на низкой ступени развитія, то первое, по крайней мітрів, время по принятіи продуктовъ цивизваціи, вмітсто самой цивилизаціи, знаменуется упадкомъ общественной нравственности, разнузданностью страстей, распущенностью нравовъ и естественнымъ слідствіемъ всего этого — оскудініемъ вітры. Еще прежде реформаціоннаго движенія за границею, наполнившаго нашъ высшій классъ верхоглядами и красноглаголивыми франтами, въ нашу простацкую русь проникли, чрезъ посредство нашихъ польскихъ родныхъ и пріятелей, продукты

утонченной итальянской культуры, которая такъ сильно отвывалась вліяніемъ развратнаго злодія, паны Александра VI. Въ Италін тогда не одни свътскіе, но и духовные образованные люди, уподобляясь своимъ образцамъ, древнимъ римскимъ философамъ, считали религію необходимою для одной черни, которую, ради спокойствія и выгодъ, надобно держать въ заблужденіи. Такой взглядь на нравственную связь церкви съ обществомъ неизбъжно усвоивался людьми, которые патронать, принадлежавшій кородю, а мъстами и землевладъльцамъ, обратили въ предметъ придворной и провинціяльной интриги. Для нихъ была удобна и полезна одна только форма благочестія — лицемівріе. Оттого въ польскомъ обществъ даже магнаты, подобные Замойскому, дозволяли себъ безнравственные "экзорбитанціи" на счетъ своихъ единовърцевъ, а въ обществъ русскомъ ревнители древняго благочестія окружали себя новаторами, праздными обжорами, а часто и въдомыми всёмъ убійцами. Благочестіе, если оно и было въ панскомъ обществъ во времена большей простоты нравовъ, — съ утонченностью быта и съ развитіемъ на Руси иноземной роскоши, съёхало на почву матеріяльных выгодь, а не то - пустого тщеславія. Для подтвержденія этихъ словъ, достаточно указать на отсутствіе даже хотя бы одного случая, въ которомъ бы какой-нибудь прославленный панегиристами фундаторъ церкви, монастыря, церковной школы и т. п. отважился дъйствовать хоть такъ изъ ревности къ отеческой въръ, какъ, на примъръ, дъйствовалъ галицкій помъщикъ Опалинскій, который, по выраженію Львовской літописи, "о пса войну точилъ" съ соседомъ Стадницкимъ целыхъ два года, и у котораго подъ знаменами собиралось более семи тысячъ народу. 1) Никто изъ нихъ не вступался такъ яростно, такъ героически за въру, какъ этотъ панъ за ничтожныя въ началъ оскорбленія, или

<sup>1)</sup> Нѣсколько документовъ 1610-го года, относящихся къ ожесточенной враждѣ этихъ двухъ пановъ, находится въ рукописяхъ Императ. Публ. Библ. разнояз. Л. Q, отд. IV, № 8.

вать, на примъръ, Іеремія Вишневецкій за свою опеку надъ родним. Станиславъ Радзивиль, въ своемъ дневникъ, передаетъ потомству, съ видимымъ сочувствіемъ къ этому герою полноправства, какъ онъ кричалъ на всю Польшу, что: ieżeliby krol chciał z dobrtych go wypędzić, życie miał prędzej stracić, niżeli dopuścić, aby kto inny miał opiekę 1). Но этотъ знаменитый русскій панъ, за себя лично, готовъ былъ и не на такую ръшимость. Дворянинъ его Машкевичъ, разсказавъ, какъ не хотълось однажды его княлеской милости присягнуть въ томъ, что онъ дъйствительно по богъзни не явился къ суду на сеймъ, записалъ, вовсе не сознава, что предаетъ патрона позору, слъдующее:

"Князь всячески старался уклониться отъ присяги, однакожъ (поронный) хорунжій (Александръ Конецпольскій) настаиваль, и ему некуда было дъться приходилось присягнуть. Но сохрани. Господи Боже! много бъды вышло бы изъ этой присяги. Ибо съ вечера передъ урочнымъ днемъ князь Вишневецкій собраль всёхъ слугъ, бывшихъ при немъ, всего человёкъ около 4.000. Собравши всёхъ, кромё пёхоты и мелкаго народу, произнесь онъ имъ речь и просиль, чтобы всё стояли возлё него и спотрёди на него: что онъ начнетъ, то они доканчивали бы. "Если я присягну", говорилъ онъ, "то, поднявшись, тотчасъ ударю саблею хорунжаго и начну рубить всёхъ, кто его станетъ защищать, хоть бы то быль и самь король; а вы всё до единаго, дворвые слуги и молодежь, протёснитесь въ сенаторскую избу и помогайте миви....., Такъ бы и было, когдабъ онъ присягнулъ (започаеть свой драгоцінный разсказь Машкевичь); но самь коров Владиславъ IV съ панами сенаторами постарались, чтобъ панъ хорунжій не настаиваль на присягь".

Воть какова была панская религіозность! и только такою

<sup>1)</sup> Еслибы король захотёль вытёснить его изъ этихъ имёній, то онъ скорёе готовь быль жизни лишиться, нежели допустить, чтобы кто другой присвоиль себь эту опеку.

могла она выработаться изъ всёхъ прецедентовъ польскаго и русскаго панства. Мы въримъ, что предокъ Іереміи, Дмитрій Вишневецкій, предпочель смерть отступничеству. Мы веримь, что и самъ Іеремія сділаль бы то же самое въ пліну. Но на свободь онъ позводяль разбирать, передъ своими глазами, камень по камню, ту церковь, которую предки его - не созидали, нътъ: это призвание повыше ихъ уровня, а обогащали. На свободъ онъ позволиль взять себя за руку и вывести изъ отеческой церкви, или даже больше того: онъ, подобно королю Сигизмунду-Августу, позволиль језунту заступить себѣ дорогу и повелительнымъ жестомъ указать, въ какую церковь придичнее идти такому великому пану. Та хододность въ интересамъ церкви, на которую постоянно жаловались, въ первыя времена уніи, папскіе нунціи, характизуеть не одну польскую знать. Русскіе паны, похожіе на польскихъ во всемъ другомъ, стояли въ томъ же самомъ положеніи относительно своей церкви, въ какомъ ихъ премирующая братія къ своей.

Совсъмъ другое явленіе по отношенію къ церкви представляло литовскорусское мѣщанство. Связь этого сословія съ гражданскимъ обществомъ русскимъ, существовавшимъ до татарскаго погрома, для насъ потеряна, такъ какъ XIV вѣкъ, можно сказать, вычеркнутъ судьбою изъ нашихъ историческихъ воспоминаній. Татарщина, неожиданнымъ и страшнымъ ударомъ, повергла насъ въ безпамятство; очнувшись, мы видимъ себя уже въ связи ст Литвою, а потомъ съ Польшею. Вѣчевой порядокъ, безъ принимаемаго и отсылаемаго вѣча́нами князя, продолжаться не могъ. Вездѣ появилась небывалая прежде на Руси абсолютная власть, связанная съ народомъ только матеріяльными интересами. Интересы нравственные между ними почти не существовали. Церковъ предоставлена была собственному вѣдѣнію; новая правоправящая власть относилась къ ней внимательно только по вопросамъ пиущественнымъ. Такъ точно и народный самосудъ остался не-

тронутымъ, по недостатку гражданской развитости въ новыхъ верховникахъ русской земли. Села свободно группировались въ судебныя общины иди копы, которыми рядили въ повседневныхъ делахъ депутаты, навывавшіеся мужами сходатаями. Постановленія такой общины навываемыя нами копнымъ правомъ, были обязательны для каждаго села, входившаго въ составъ копи. Обычай, этотъ родоначальникъ всякаго закона, 1) руководилъ , мужами сходатаями и придаваль ихъ сходкамъ власть, которой подчинялись и наследственные владельцы, дідичи и оттичи подлежащихъ селъ. Kona, синонимъ громада, 2) была въче безъ княза, осиротелое въче. Торговые люди, обитатели рынковъ и владетели товаровъ, а не земли, жители городовъ, мъщане, оставили Русь, или были перебиты татарами при защить княжихъ городовъ. Города после татаръ стали называться городищами, местами, гдв стояль городь, а жители этихъ мъстъ-мъщанами. Но мъщанъ было мало: города перестали быть безопасными, а сиденье въ нихъ - доходнымъ; порвались пути сообщенія и торговия связи; прекратился спросъ на ремесленные издёлія; сельская промышленность почти вся заключались въ замкнутые предёды сельских громадь, которыми въдали мужи сходатаи, свободные de facto патріархи русскихъ пустынь. 3) Еслибъ не литовскіе собиратели дани и не странствующіе изъ села въ село чернецы, со-

<sup>1)</sup> Замѣчательно, что авторъ "Апокрисиса" (1597 г.), опредѣляя "общее осударственное право", говорить: "Право, упоминаемое въ этой главѣ, двояко: одно неписанное, которое называемъ обычаемъ, а другое писанное", и пр. "Относительно права неписаннаго, или обычая, не нужно много говорить и покачають, что оно нарушено митрополитомъ и владыками: всѣ это знаютъ и признають, да и сами нарушители, кажется, не настолько смѣлы и безстыдны, чтобы могли оснаривать".

О сънъ въ Украинъ говорять: копить и громадить, въ одномъ и томъ же синсяъ.

<sup>2)</sup> Одинъ изъ лучшихъ русскихъ историковъ говоритъ "Городовъ, въ смислѣ кориорацій особаго сословія, съ особыми правами, кромѣ сѣверныхъ народоправныхъ, въ татарской Руси не существовало, торговая и промышленность ко

биравине другого рода дань на свои ограбленные хищниками монастыри, то наши безграмотные предки могли бы потерять понятіе о томъ, что они- народъ, въ смыслѣ гражданскомъ, и что родная земля, за предълами ихъ околицъ, раскинудась на весьма пирокое пространство. Безлюдье было характеристическою чертою не только Руси, но Литвы и пограничной съ Литвою Польши въ XIII и XIV въкъ. Большая часть привилегій и пожалованій тогдашнихъ основана на стараніи привлечь населеніе въ пустыя мёстности, заинтересовать его въ пользу сельскихъ и городскихъ промысловъ. Сельскіе промыслы находились или подъ опекою частныхъ землевладёльцевъ, или подъ завёдываніемъ княжеско-королевскихъ урядниковъ-экономовъ; но городскими озаботилось преимущественно центральное правительство. При недостаткъ собственнаго идеала относительно городского устройства, польско-литовскіе города формировались по подобію нёмецвихъ. Въ началъ это были подвижные рынки подъ защитою замка, въ которомъ сидълъ королевский сборщикъ дани и судъя, потомъ рынки, или базарныя площади, превратились въ собраніе торговых и ремесленных поселеній. Но охотников до жизни въ городъ было мало. Славянинъ вообще любить поле, лъса, раскидистое село. Бъда не научила его, бакъ нъмца, сжиматься въ оръховую скорлупу ради безопасности. При томъ же сельскій народъ быль нуженъ панамъ и королевскимъ экономамъ иля обработки полей и лесныхъ промысловъ. И воть короли обратились въ густому населению за границею своей Савромати; стали вызывать въ польскіе города німцевъ. Німцы не иначе переседялись, какъ подъ условіемъ сохраненія своего тевтонскаго городского права, котораго пронагандистомъ былъ у нихъ городъ Магдебургъ. Этимъ путемъ въ славянскую иррегулярную жизнь

такой степени были ничтожни, и отличались первобытными пріемами, что занимавшіеся ими не могли подняться до значенія и правъ, высшихъ надъ врестьянскими".

внесено начало нѣмецкой регулярной цивилизаціи, подъ именемъ магдебургскаго права <sup>1</sup>).

Магдебургское право научило насъ раздёленію общей городской корпораціи на спеціяльныя, подъ названіемъ цеховъ; оно дало нашимъ горожанамъ идею и о церковныхъ братствахъ, которые въ последстви разыграли весьма важную роль въ защитъ русской автономіи противъ автономіи польской. Верховная власть находила выгоднымъ поддерживать на Руси городское право въ его постоянной борьб' съ земскимъ. Какъ городское, такъ и земское начало существовали сами собою въ нашемъ обществъ, и такіе города наши, какъ Вильно, Кіевъ, Львовъ, никогда не переставали быть торговыми и административными центрами. Идея магдебургскаго права совпада въ нихъ съ древнею идеею народнаго самосуда; только что нъмцы, какъ народъ, прочно организовавнійся, явились регуляторами славянскихъ городскихъ порядвовъ. Магдебурское, или, какъ у насъ называли, майтборское право сперва принималось на Руси тупо, но потомъ вошло въ большую славу; русскіе города, начиная съ XV въка, стали

<sup>1)</sup> Сущность магдебургскиго права состояла въ следующемъ: Мещане извъстнаго города, на основании этого права, составляли общину, имъвшую свое внутреннее устройство, свой судъ и управленіе. Главное зав'ядываніе городомъ возлагалось на бургомистровь и ратмановь, а власть судебная предоставлена была войту и лавникамъ, или присяжнымъ засъдателямъ. Обязанность бургомистра и ратмановъ состояла въ распоряжении городскими доходами и расходами. Бургомистръ, какъ выборный членъ свободной общины, исправлялъ свою должность только одинъ мъсяцъ со дня выбора, потомъ передавалъ свой судъ старшему изъ ратмановъ, а тотъ такимъ же порядкомъ передавалъ третьему и т. д., пока наконець четвертый ратмань не оканчиваль своей мёсячной службы и не передаваль ее опять старшему ратману. Такой чередъ продолжался до новихь выборовь, т. е. до перваго понедёльника послё новаго года. Войть и ланники избирались на всю жизнь и составляли мёстный судъ. Въ городахъ, виданиять магдебургское право, одни только мещане пользовались имъ. Въ саномъ Вильне магдебургское право простиралось только на обывателей, быкшихъ въ въдени ратуши и именихъ жительство на городскихъ земляхъ; живвіе же на земляхъ, принадлежащихъ замку, епископу и церквамъ, не пользовались этимъ правомъ.

испрашивать его себъ отъ верховной власти. Но, что и бевъ нъмецкой формальности города русскіе ум'ёли организоваться на своихъ старыхъ началахъ, доказательствомъ тому служить Червоная Русь, гдв магдебургское право не считалось необходимымь для самозащиты въ такой степени, какъ въ городахъ такъ називаемыхъ литовскихъ. Причиною этому, главнымъ образомъ, было то, что Червоная Русь, доставшись Польше путемъ захвата, была задабриваема королями. Короли раздавали мъщанамъ свои столовыя имфнія, именно земли уничтоженных русских князей, въ видъ королевщинъ, на ряду съ мелкою шляхтою; отъ этого образовалось множество мелкихъ землевладёльцевъ; магнатсий эдементь не могь развиться тамь въ такой степени, какъ въ обширных наследственных владеніях литовских пановъ, или въ пожалованных навъки громадных королевщинах на Украйнъ покупать у короля "магдебургскій привилей", стоившій дорого, било не зачёмъ, а дарить его въ Галичине короли, съ своей стороны, не имъли причины: тамъ города защищались отъ шляхти собственными ресурсами, а торговля и промышленность развивались въ нихъ безъ помъхи со стороны другого, слишкомъ сильно преобладающаго сословія. Галицкіе города образовали даже своего реда ганзу съ городами малопольскими: почти ежегодно посылали они своихъ делегатовъ на общіе събзды, гдв представителя мъщанства трактовали не только о вопросахъ судебныхъ, во также и объ интересахъ, общихъ всъмъ городамъ, связаннымъ между собою торговыми делами. Самая колонизація пограничныхъ пустынь въ окресностяхъ Львова, въ XIV и XV веке, обязана преимущественно предпріимчивой дізтельности торговаго класса, который не только владёль сначала землями въ Галиці, но в защищаль ихъ собственными руками отъ вторженія непріятелей. 1) Короли были довольны соперничаньемъ мѣщанъ съ дво-

<sup>1)</sup> Когда, въ 1603 году, Лаврінъ Пісочинскій, брацлавскій подкоморій, возвращался изъ Крыма, гдѣ онъ узналь о приготовленіяхъ хана въ походу въ

рянствомъ, обезпечивали ихъ города отъ поползновеній шляхты пріобрѣтать и строить въ нихъ дома, а когда сами мѣщане находили иногда выгоднымъ втягивать шляхту въ города, чтобы, подъ ен ващитою, дѣйствовать въ интересахъ своей церкви, королевская власть вооружалась противъ такихъ поползновеній грозными универсалами.

Богатыйшія церкви, монастыри, училища и богадыльни, кымь 🧸 бы и когда бы они ни были сооружены и основаны, находились 🔁 въ городахъ. Мъщане были естественными ихъ охранителями и de facto собственниками. Королю, вмёстё съ панами, принадлезало подавање хлебовъ духовныхъ; королевскимъ и панскимъ ставленникамъ доставались доходы съ церковныхъ и монастырскихъ имуществъ; на долю мъщанамъ, примыкавшимъ своими вилищами непосредственно къ святилищамъ, выпало то, что у апостола названо д'ятельнымъ благочестіемъ. Были прим'вры, что и паны отстаивали храмы противъ иновърцевъ, но мотивъ у нихъ быль имущественный или, что почти то же самое, патронскій: никто изъ нихъ не вооружался за церковь, чужую для него не въ одномъ, такъ въ другомъ отношении. Напротивъ, мъщане не разъ и не два доказали, что въ ихъ устахъ не пустыми звуками были такія слова, какъ "ревность дому твоего снёде мя". Они, можно сказать, на порогѣ обороняемыхъ ими храмовъ клали собственныя головы подъ королевскій мечъ. Но, пока до того не дошло еще, мъщане, совершенно независимо отъ сословія панскаго и отъ своей іерархіи, созданной панствомъ, обнаружили такую ревность въ поддержанію древняго благочестія, до которой паны, какъ сословіе, никогда не возвышались.

Одинъ изъ нашихъ историковъ утверждаетъ, будтобы "мысль о братствахъ перещла къ русскимъ отъ западной церкви, гдъ было

Венгрію, онъ, въ числе разнихъ старостъ, даль знать и львовскимъ мещанамъ, чтобъ они били на сторобе. (Рукоп. Императ. Публ. Блбл. польск. отд. IV, № 71, л. 124.)

въ обычав составлять добровольныя корпораціи на религіозныхь началахъ". Мы не находимъ въ исторіи следа этого перехода, не можемъ указать момента, въ который бы такое заимствование соответствовало обстоятельствамъ русской церкви, и, кроме того, характеръ самихъ первыхъ братствъ противорвчитъ римской идев невмешательства мірянь въ дела церкви. Указаніе упомянутаго историка на іезунтовъ, которые "особенно любили учремдать братства", грешить противь извёстнаго факта, что іссунти постоянно ставили свои учрежденія параллельно съ православными, чтобы диспредитовать последнія; да притомъ наши церковныя братства появились задолго до перехода корпораціи ісвуктовъ на русскую почву 1). Церковныя братства въ отрозненной Руси, съ самого того времени, когда ихъ следъ обозначился передъ нами въ нашихъ полуистребленныхъ письменныхъ памятникахъ, появляются на исторической сценъ съ характеромъ попечителей о церкви. Они имъли много общаго съ цеховить

<sup>1)</sup> Обычай латинцевъ подкрыплять церковное управление братствами перемять ими отъ православныхъ и протестантовъ, и совершенно не съ такимъ характеромъсъ какимъ существовали эти братства въ церкви православной. Братское обществопри католической церкви было не больше, какъ извёстный орденъ (напр. братство св. Анны, признанное папою и королемъ), который орденъ былъ въ полномъ подчиненіи и распоряженіи у католическаго духовенства, или это было общество лодей кающихся. Ихъ обязанности опредёлились самимъ духовенствомъ, и они називались братчиками потому только, что всё несли на себе степень одного дуковнаго наказанія; но въ ихъ общей діятельности, по отношенію къ духовенству в народу, ничего не было живого и самостоятельнаго. Они должны были каждый день бывать при богослуженій, принимать св. тайны, прочитывать каждый день извъстныя молитвы и извъстное число ихъ, служить нищимъ и бъднымъ. Отлъчительными достоинствами ихъ должны быть: скромность, набожность, молчанів и исполненіе, безъ разсужденія, всего того, что повельваеть двлать и чену учить св. костель. Желающимъ познакомиться поближе съ устройствомъ и значеніемъ этихъ братствъ укажемъ на маленькую книжечку "Ustawy Bractwa, które pod Tytułem Nayświętszych Serc Jezusa y Maryi zaprowadzone iest w Połockim Xięży. 1759 г." Братства съ подобнымъ характеромъ можно видеть въ католической церкви и въ настоящее время: это общество составляють ханжи, бабы съ корунками (чотками) и съ шкаплиржами — знаками посвященів ихъ въ общество св. костела.

устройствомъ русскихъ городовъ. И цехи, и церковные братства были свободными общинами въ городскомъ населеніи. Магдебургское право дало тъмъ и другимъ прочную организацію. Подъ его вдіяніемъ, братства заведи у себя самосудъ и выработали для себя особые громадскіе уставы. Они сходились въ опредіденных в мёстах для совещаній по деламь церковнаго благочинія и вившняго устройства храмовъ. Обиженный въ своемъ замкнутомъ вругу братчикъ обязанъ быль искать суда только у братства, но отнюдь не у духовнаго или светскаго, городского или земскаго начальства; такъ точно было и въ цехахъ. Какъ цехи, такъ и братства ежегодно избирали старшину свою для управленія общими ихъ ділами. И ремесленные цехи, и церковния братства признавали себя обязанными снабжать свою церковь всемъ необходимымъ, заботиться о распространеніи хвалы Божіей между православными, присутствовать въ праздники при богослужении и участвовать въ погребении умершихъ братьевъ. Съ теченіемъ времени братская община въ большихъ городахъ является довольно богатою средствами для поддержанія благочестія въ народ'в и становится въ такое же отношеніе къ церкви, какъ и патроны, только не на словахъ, а на дълъ. Она беретъ подъ свое попечение и охрану отдельныя церкви и монастыри, наблюдаеть надъ духовенствомъ, и даже мъстному епископу не позволяеть иметь власть надъ братскими монастырями. Въ 1544 году, за 36 лётъ до напечатанія Острожской Библіц, полоцкіе изнане жаловались королю на своего архіепископа Симеона, обвиняя его въ симоніи, въ незаконномъ подьзованіи монастырскими имуществами, въ самовольномъ, безъ ихъ выбора, постановленіи за деньги архимандритовъ и въ томъ, что онъ "попомъ и людемъ въ мъстъ и по селамъ и по всей парафіи своей кривды и шкоды великіи діздаеть". 1) Въ то время братства еще не иска-

<sup>1)</sup> Въ вопросѣ объ отношеніи магдебургскаго права въ церковнымъ братствамъ я воспользовался сводомъ актовъ, сдѣланнымъ Д. N. Синицынымъ, мало-

ли защиты у патріарха отъ высмей іерархіи м'єстной и признавали надъ собою власть митрополита, но, минуя его, какъ человъка потвордиваго, обращались, конечно, къ верховному подавателю столицъ духовныхъ и хлёбовъ духовныхъ". Побужденія у нихъ были не тъ, что у пановъ: они считали оскорбленными членами церкви не только себя, но и сельскій народъ. Прежде чімь была написана первая церковная протестація отъ лица дворянства, мёщане заявили, что церковь, по ихъ мнёнію, существуеть не для епископа и не въ епископъ, а для всего народа и въ пъломъ народъ. Дъятельность церковныхъ братчиковъ не ограничивалась только извёстнымъ монастыремъ или городомъ: они следили за деятельностію своего архіепископа по всей епархіи. Подобный полоцкому случай представляють современные акты и во Львовъ. Въ 1551 году, львовскій епископъ Арсеній Болобанъ, отецъ знаменитаго своими гоненіями на братство Гедеона, хотвль присвоить себв духовную власть и управление братскимъ Онуфріевскимъ монастыремъ. Монахи, вмість съ братствомъ, протестовали передъ королемъ.

Противъ церковныхъ братствъ, отстаивавшихъ автономію русской церкви и, можно сказать, русскаго народа, римская церковъ выставила врага, вполнѣ соотвътствовавшаго важности значенія братствъ, врага сильнаго своими ресурсами и весьма опаснаго по систематичности дъйствій своихъ. Король Сигизмундъ-Августъ, върный своей политикъ терпимости ко всякому религіозному товариществу въ государствъ, послушался совъта кардинала Гозіуса, и дозволилъ ввести во владѣніяхъ Ръчи-Поспольтой орденъ іезуитовъ. Іезуиты сдълали главнымъ съдалищемъ

извёстнымъ, но почтеннымъ изыскателемъ литовско-русской старины, печатавшимъ, подобно автору, статьи свои въ нелѣпѣйшемъ изъ провинціальныхъ журналовъ, "Вѣстникѣ Югозападной Россіи". Полагаю, что Д. N. Синицынъ, такъ же вакъ в лишущій строки сіи, не зналь, отдавая редактору рукопись, въ какомъ сообществѣ очутится онъ, и чѣмъ окажется самъ редакторъ.

пропаганды своей Пруссію, гдф Гозіусь быль епископомъ и усиливался остановить успёхи реформаціи въ этой тогда еще польской провинціи; потомъ, въ 1564 году, они вступили въ Великую Польшу, куда призваль ихъ познанскій епископъ Конарскій; наконецъ, въ 1570 году, появились въ Вильнъ, а въ 1582 году, черезъ два года по изданіи въ Острогѣ Библіи, король Стефанъ Баторій отдаль ісзунтской коллегін въ Полоцев всв православние монастыри и церкви съ отчинами и имуществомъ ихъ, оставивъ неприкосновенною одну только епископскую канедру полоциую. Король въ этомъ случай действоваль законно: церкви, вать зданія, и церковныя имущества, какъ достояніе короны, принадлежали ему. Съ королемъ братства не имъли силъ бороться за осворбленіе народнаго чувства. Онъ им'йль въ виду воспитаніе юношества, а ісзунты славились педагогическимъ искусствомъ; во всёмъ же вёроисповёданіямъ онъ быль одинаково равнодушенъ. Іезунты явились людьми солидными, милосердыми къ бъднымь, почтительными къ авторитетамъ и властямъ, даже какъбудто безкорыстными въ своихъ трудахъ по распространенію просвъщения. Презръния къ русской церкви они не выражали, открыто ее не гнали, но старались подкопать ея основанія тімь, что переманивали въ латинство воспитывавшихся у нихъ представителей крупнаго землевладенія въ Литве и Руси. Единственное посягательство ихъ на независимость русской церкви состоя-10, покамёсть, въ томъ, что они твердили о необходимости привести ее въ древнее общение съ римскою, для преуспъвания въ ней кристіянскаго благочестія. Немногіе подозр'явали въ начал'я что-нибудь опасное для русской автономіи въ этомъ тихомъ орденъ, состоявшемъ большею частію изъ людей бывалыхъ, полированныхъ, часто весьма ученыхъ, вообще же любезныхъ и предупредительныхъ. Ісзунты не ограничились достояніемъ своить въ Пинскъ; они пронивли всюду, гдъ аристократы нуждались—нан въ наукъ, или въ просвъщенной бесъдъ, или въ услу-

гахъ, требующихъ скромности и знанія свъта. Они сдълались друзьями дома въ первъйшихъ русскихъ фамиліяхъ, на примъръ у князей Острожскихъ, воспитателями молодого поколенія и усладителями досуговъ стараго, а что всего было для пановъ драгоценеве — верными слугами имущественныхъ и другихъ панскихъ интересовъ. Въ этомъ качествъ проникли језунты и въ Червонную Русь, гдв они были гораздо больше дома, нежели въ самомъ Полоцкъ. Латинство вкоренилось тамъ со временъ Казимира IV, и львовскій арцибискупъ, считая въ своей діецезіи цвёть окатоличеннаго русскаго дворянства, смотрель на него, какъ полководецъ — на расквартированную по всей странъ армію. Изъ важдаго панскаго дома ісвунты сдёдали операціонный бавизъ для своихъ дъйствій. Дъло переработки русскаго элемента въ польскій пошло у нихъ успішно. Назначеніе негодныхъ людей на епископіи и архимандріи, поддержка со стороны правительства прозедитовъ, обращавшихъ силою русскія церкви въ костелы по своимъ именіямъ, и тому подобныя явленія тогдашней трагической эпохи следуеть приписать въ значительной степени ихъ ловкому содъйствію. Въ это-то время возопили сеймовые русскіе паны къ своему митрополиту тъмъ громкимъ коллективнымъ воплемъ, который мы повторили въ своемъ мъстъ. Но красноръчивна слова ихъ такъ и остались словами. Напротивъ, мъщане, безмолвные передъ королемъ и сеймомъ, не переставали дъйствовать.

Въ 1582 году въ Польшѣ введенъ новый григоріанскій календарь. Согласно іезуитской тактикѣ, львовскому бургомистру и радцамъ прислана, въ слѣдующемъ году, королевская грамота, въ которой православнымъ русинамъ запрещалось заниматься ремеслами и продажею товаровъ въ праздники, означенные въ новомъ календарѣ. Это запрещеніе львовскіе іезуиты распространили и на богослуженіе по старому календарю. Въ настоящемъ случаѣ, они дѣйствовали, какъ и всегда, по пословицѣ — загребать жаръ тижими руками. Оставаясь въ сторонѣ, они устроили гоненіе на

мъщанское благочестіе посредствомъ львовскаго арцибискупа Яна-Димитрія Суликовскаго. Арцибискупъ, именемъ закона, оскорбденнаго якобы ослушаніемъ православныхъ, поручилъ это дело брату своему Войцеху. Въ праздникъ навечерія Рождества Христова, Войцехъ взялъ съ собой канониковъ изъ капитулы, да отрядъ вооруженныхъ людей и толиу католической черни, всегда готовой доказать рвеніе свое къ единой спасающей върь, какъ ее учать датинскіе толеранты. Эти новые крестоносцы ходили по городу изъ одной церкви въ другую, изъ одного монастыря въ другой, именемъ кородя выгоняли оттуда народъ, отрывали священниковъ отъ престола, не давая докончить литургію, а церкви запечатывали. Народъ оставался въ недоумъніи, что съ нимъ происходить. Но туть выступило на сцену братство, сорвало печати съ церковныхъ дверей и произвело въ городъ всеобщее волненіе между благочестивыми. Противная партія притаилась, а оскорбленные русины, вмёстё съ епископомъ своимъ Болобаномъ, послади королю жалобу. Такъ какъ тутъ замвшался интересъ Болобана, принадлежавшаго въ знатной фамиліи, то жалоба угрожала Суликовскому непріятными последствіями: Стефанъ Баторій держаль воролевскій мечь въ собственныхъ рукахъ и любиль при случав настоять на исполнении закона. Но на помощь гонителямъ русской церкви приспѣли ея патроны: стараніями внявя Константина-Василія Острожскаго и другаго православнаго пана Воловича, поддержанными со стороны католиковъ Станиславомъ Жолковскимъ, судебное преслъдование Судиковскаго было остановлено. Король нашелся въ необходимости воспретить принуждение православныхъ къ принятию новаго календара, съ твиъ однакоже, чтобъ они не нарушали публичныхъ римскихъ правднествъ.

Съ этого времени мѣщане начинаютъ искать членовъ для своихъ братствъ между богатою и сильною шляхтою греческой вѣры, и часто находятъ въ томъ самомъ домѣ, даже въ томъ самомъ

момъ лицъ своего адгерента, что и іезуйты. Обыкновенно знатный панъ любилъ искательства. Чёмъ полнёе быль панскій домъ ходатаями и подлицалами, темъ больше было ему славы. Эта-то слава дошла въ нъкоторыхъ случаяхъ и до насъ, въ томъ невърномъ смыслъ, который разорителей церкви представляетъ ея охранителями. Знатнаго пана занимало одинаково, или не занимало вовсе, какъ то, что казалось справедливымъ или высокимъ для одной партіи, такъ и то, что находила такимъ совершенно противоположная партія, смотря по тому, выигрывали, или страдали близкіе его интересы отъ его благосклоннаго вниманія къ просителямъ. Даже высшая, вородевская и сеймовая политика держалась этого правила, и никогда больше, какъ въ періодъ заграничнаго реформаціоннаго движенія. Борьба между враждебными элементами долго была сомнительною. Въ этомъ сознаніи люди воспитывались, выростали, старались; и оно-то было причиною той безразличности или противоръчія въ дъйствіяхъ, которая такъ часто поражаеть насъ въ нѣкоторыхъ изъ личностей XVI въка, памятныхъ въ нашей исторіи. Не подражаніе іезуитамъ, любившимъ дълать свое дъло изъ-за спины сильнаго человъка, а горькая необходимость заставляла членовъ церковныхъ братствъ, этихъ чисто-мъщанскихъ учрежденій, искать благосклонности у единовърныхъ вельможъ. Шляхта въ Польскомъ государствъ значила все; она присвоила только своему сословію названіе народа, и, пока мъщане пополняли братскій реестръ одними своими "славетными" именами, ихъ религіозная корпорація могла подвергаться безнаказанно такимъ насидіямъ, какъ сейчасъ описанное. Совствъ другое выходило дело, когда въ этомъ реестре фигурировали имена мъстной шляхты, въ качествъ "старшихъ братчиковъ". Тогда мъщанамъ открывался путь не только въ трибуналы, но и въ сеймовыя собранія. Паны, съ своей стороны, въ глазахъ различныхъ партій, пріобр'втали союзомъ съ братствами новое значеніе, какъ ставители русскаго народа (вспомнимъ Зборовскаго въ ко-

зацкой сред'ь); и такимъ образомъ между двумя сословіями, раздичными по своему прошедшему и настоящему, по своимъ стремленіямъ и симпатіямъ, заключались обязательства, сущность которыхъ состояда въ такихъ, на примъръ, выраженіяхъ: "Мы (дворяне) въ городъ вообще не живемъ и, по отдаленности, не часто бываемъ, а потому поручаемъ надворъ и возлагаемъ труды на младшихъ пановъ братій нашихъ, съ темъ чтобы они во всемъ ссылались на насъ, яко на старшихъ, а мы, яко старшіе младшимъ, должны имъ помогать, за нихъ заступаться на каждомъ изств и во всякомъ дель". Заручась товариществомъ нескольизъ господствующаго сословія, простонародные пихъ тузовъ братчики и ихъ смиренные священники не такъ уже боялись антагонистовъ своихъ, и не страшенъ былъ имъ самъ панъ староста м'естный, который не посмотрель бы подъ часъ и на магдебургское право, но для котораго ссора съ богатою шляхтою была бы врайне неудобна. Всего тяжеле для сердца этихъ въ самомъ ды благочестивых людей было то, что такъ рельефно выставлено въ соборномъ посланіи сеймующей русской шляхты, и что едва-ли не было сочинено и подано панамъ къ подписи однимъ на дистепненных членовь львовского братства. Документь этотъ указывалъ прямо на коренное зло, дискредитующее русскую цербовь и грозящее ей окончательнымъ паденіемъ — на шаткость столбовъ церкви, іерарховъ. Братство решилось действовать единственнымъ возможнымъ для неяго способомъ --- усугубленіемъ нравственнаго надвора надъ повровительствуемою панами і ерархіею и привлеченіемъ недостойныхъ архіереевъ къ духовному суду, который находился въ рукахъ патріарха. Вскоръ представился имъ къ тому благопріятный случай.

Въ 1588 году, изъ Греціи вхалъ въ Москву цареградскій патріархъ Ііеремія просить милостыни у богатаго русскаго царя, которому за то везъ икону съ каплями Христовой крови. Турецкіе султаны поступали съ патріархами такъ точно, какъ и съ молдав-

скими господарями: кто дасть больше, тому и предпочтеніе. Султанъ Амуратъ III нашолъ выгоднымъ низложить Іеремію и сослать въ отдаленный монастырь, а черезъ иять леть нашоль выгоднымъ возвратить его на патріаршій престоль. Вернувшись въ Царьградь, Іеремія засталь соборную церковь уже мечетью; надобно было строить новую. Денегь взять было въ Турціи неоткуда; онъ обратился въ русскимъ ресурсамъ. А дабы ничто не стёсняло его въ архипастырской практикъ, испросилъ у Сигизмунда III дозволеніе воспользоваться принадлежавшимъ ему правомъ суда и расправы надъ русскимъ духовенствомъ. Патріархъ вналъ о безпорядкахъ въ церковномъ управленіи на Руси и готовился смѣстить недостойнаго архипастыря, Онисифора Дівочку. Поводомъ въ такому решенію послужили, однакожь, не столько проступки его въ качествъ іерарха, сколько открытіе, что онъ, до своего посвященія, будучи міряниномъ, овдов'єль и женился опять; а перковными правилами возбранено было посвящать двоеженцевъ. Обнаруженіе рокового факта и см'вщеніе митрополита, по всей в'вроятности, не обощлось безъ језунтовъ: они заготовили на этотъ важный постъ своего кандидата. Львовскіе братчики радовались патріаршему суду, воображая, что, вм'єсто Онисифора Дівочки, митрополія будеть ввірена боліве достойному пастырю; но выборъ патріарха, къ удивленію всёхъ, остановился на минскомъ архимандрить Михаиль Рогозь. Рогоза быль і вуитскій воспитанникъ. Дъло устроено такъ искусно, что патріархъ не опрашиваль даже дворянства, которому принадлежало jus patronatus. то есть избраніе достойнъйшаго въ митрополиты, для представленія на утвержденіе королю. Онъ удовлетворился только рекомендацією Скумина - Тишкевича, будущаго противника уніи. и еще нъсколькихъ пановъ, подготовленныхъ къ возведенію минскаго архимандрита въ высшій духовный санъ. Сидя по своимъ имъніямъ, русскіе паны молчали, — тъ самые паны, которые, года

три тому назадъ, принимали церковныя дѣла такъ близко къ сердцу.

Должно быть, уже и тогда о Михаиль Рогозь носились тревожные слухи. Благоразумный собиратель милостыни не сталь противиться желанію дворянь; но, при посвященіи ихъ избраннива, выгородиль себя следующими словами: "Если онъ достоинъ. то пусть будеть по вашему слову достоинь; но если онъ не достоинъ, а вы его представляете за достойнаго, то сами узрите, а я чисть". Вирочемъ на патріарха могло сділать непріятное впечатявніе и то обстоятельство, что кандидать въ такой высокій санъ не представиль ему праведной мады за посвящение. Предчувствие не обмануло его. На возгратномъ пути изъ Москвы, онъ послалъ въ Рогов' в своего епископа, грека Діонисія, требовать у него 250 талеровъ. Діонисій ув'ящеваль Рогозу такъ: "Еслибы твоя милость повхаль самь къ патріарху, то теб'в стало бы дороже. Патріархъ долженъ быль содержаться на твоемъ хлёбё, а потому справедливо возвратить ему издержки. У патріарха нъть ни фольварковъ, ни сель, ни маетностей". Но Рогоза объявилъ, что не обязанъ ничего давать. Онъ разсудилъ, прибавляетъ, очевидно, съ улибкой, авторъ современнаго разсказа о дёятеляхъ уніи, что теперь не нужно уже пастыря, когда онъ самъ сдёлался пастыремъ". Вообще тогдашніе духовные люди перестали уже смотрёть на натріарховъ наивно, и толбовали ихъ судъ и расправу такъ что они вздять на Русь не для церковнаго благочинія, но "ради влата и сребра многа".

Тъмъ не менъе львовское братство сочло необходимымъ освободиться отъ мъстной духовной юрисдикціи и испросило у патріарха грамоту, которою онъ подтвердиль благословеніе антіслійскаго патріарха, данное въ 1586 году. По этому благословенію и по новому уставу, утвержденному Іеремією, львовскому братству принадлежаль надзоръ надъ благочиніемъ и порядкомъ жей русской церкви. Братчики обязаны были всюду наблюдать и

следить за порядкомъ церковнаго, религіознаго и нравственнаю быта, все узнавать и обо всемъ доносить братству, которое имело право обличать не только священнослужителей передъ епископомъ, но и самого епископа, если онъ ведетъ себя недостойно, въ случав же его закоснвлости, не признавать его власти и противиться ему, какъ врагу истины. Очевидно изъ этого, что братчиви брали на себя возстановленіе падавшей русской церкви, въ духѣ первыхъ временъ христіянства. Но они не разсчитывали на одну инспекцію: въ ихъ средѣ были люди, понимавшіе, что нравственность держится не страхомъ, а внутренними убъжденіями, и что наука прежде всего другого должна спъшить на помощь нравственности тамъ, гдф она въ опасности. Поэтому львовскіе братчики внесли въ проектъ своего устава не только основане славяно-греческой школы, но право перепечатанія даже таких книгъ, какъ грамматика, риторика, пінтика и философія. Вследъ за львовскимъ, заведено было такое же братство въ Вильнъ, а потомъ и во многихъ другихъ литовско-русскихъ городахъ.

Львовскій православный епископъ Гедеонъ Болобанъ воспротивился распоряженіямъ патріарха, не хотѣлъ подчиниться дарованному (т. е. проданному) имъ львовскимъ братчикамъ уставу, началъ стѣснять ихъ школу и типографію, но получилъ отъ патріарха такое грозное breve, какое когда-либо гремѣло съ висоты самого Ватикана надъ головой ослушнаго предата. "...Слышахомъ (писалъ, т. е. подписалъ), яко спротивити сътворилъ еси себе, и яко противишися Богу, возбраняещи и прешкождаещи добрѣ дѣлающимъ... Мы убо судивше и истинно испытавше обрѣтохомъ тя убійцу и ненавистника добру: (ты дѣйствуещь) яко врагъ Божій и чужій вѣры его. Пишемъ убо къ тебѣ, да ни въ чемже, ни ко единомуже противъ что возглаголещи въ Львовѣ сущему братству и общемыслію, на главахъ ихъ боголюбія и на потребнѣйшихъ роду благочестивыхъ, въ нихже Богъ почиваетъ и славится. И аще убо, еже услышится, яко възбраняещи благаго, первъе убо яко обидникъ, будеши отлученый и въ клятвъ сый... Вонми добръ и хранися отъ нашего завъщанія о семъ братствъ и отъ осуженія! Тако да будетъ, а не инако..."

Русскіе архіерен возненщевали о такихъ распоряженіяхъ первосвященника; въ особенности же горьки были они львовскому епископу. Онъ, на котораго призванъ св. Духъ, долженъ повиноваться приговору пекарей, чоботарей, воскобойниковъ и всякаго рода ремесленниковъ и торгашей! Таковъ быль его ропотъ. Тавовь быль общій взглядь высшихь классовь на соціальныя отношенія сословій. Таковы были понятія даже и тіхь, на которыхь наивнъйшіе изъ братчиковъ возлагали упованіе свое, и которые поддерживали съ ними связи совершенно въ томъ духъ, какъ Зборовскіе и другіе паны — съ низовцами. Мысль объ уніи съ римсвою церковью заронидась тогда не въ одну голову. Шляхетное дуювенство, поставляемое по выбору и протекціи знатныхъ пановь, не могло иначе относиться въ мѣщанамъ, какъ съ погордою. Между тъмъ, какъ видно и изъ самого устава братскаго, въ числъ этихъ торгашей находились люди мыслящіе, въ особенности типографы, которые въ тотъ въкъ вообще были, по ремеслу своему, можно сказать, учеными. Имъ-то, этимъ немногимъ свъточамъ среди темной м'вщанской массы, которымъ и московское мракобъсіе, и датинское іезуитство были враждебны одинаково, обязано русское общество тъмъ, что хоть не скоро, но выбралось наконець на дорогу общаго человъческаго просвъщенія. По злобъ Гедеона можно угадать, кто быль душею братских совъщаній во Львовъ: онъ вытащилъ богоявденскаго монаха, братскаго типографа, Мину изъ Онуфріевскаго монастыря, заковаль въ кандаи и вельть отвести въ Галичь; посль, выпустивши его на волю, опять схватиль и привязаль къ повозкъ, а братскому школьному уштелю Кириллу, за то, что говориль передъ патріархомъ аполопо погречески, приказаль вырвать бороду. Воть этакимъ-то мученивамъ религіи и просвёщенія, а не магнатамъ, уделявшимъ на занятія ділами церкви часть своего времени между одною к другою забавою, должны мы приписать великое по своему успъху противодъйствіе натодичеству, грозившему стереть съ русской земли русское имя. Эти люди, въ своемъ убожествъ и беззащитности, шли по следамъ первыхъ процоведниковъ христіянства и оставили послъ себя слъдъ, достойный памяти болъе просвъщеннаго въка, чъмъ тотъ, въ которомъ жили они. Они-то распространили въ обществъ убъжденіе, что "совершеннъйшій соборъ не есть судилище однихъ только епископовъ"; что "между свътскими бываеть много людей благочестивыхь, одною простотою могущихъ дёлать многое"; что между ними "много бываеть ученыхъ, которые гораздо умнъе епископовъ"; что "простому мірянину, не имъющему посвященія, но знающему писаніе, надобно върить больше въ поученіяхъ, нежели самому папь"; что "больше надобно върить одному мірянину, изъ писанія доказывающему, нежели всему собору". 1) Эти-то люди, для которыхъ имущество

<sup>1)</sup> Апокрисисъ албо Отповъдъ на Книжки о Соборъ Берестейскомъ, Именемъ Людій старожитном Релім Греческой, чрезь Христофора Филилета врихріздана". Вильно, 1597. Эта книга была критеріемъ суда между западною и восточною церквами, который перешоль въ сознаніе всей русской интеллигенціи тогдашней, отстоявшей русскій народъ противъ папско-датинскаго деспотизма надъ его умомъ и совъстью. По мнънію іезуита Скарги, главнаго представителя лативскаго движенія въ Южной Руси, о соединеніи церквей не нужно было би даже и объявлять мірянамъ, такъ какъ это дёло пастырей. Скарга смотрить на 112стырей церкви, особенно на представителей ея, епископовъ, какъ на прямых посредниковъ между Богомъ и людьми, которые вследствіе этого никогда немогуть погрёшить. Толковать о членахъ вёры и изъяснять спасительный ыхь смысль могуть одни только духовные и епископы: ибо какь вь веткомъ, табъ и въ новомъ завътъ повельно слушать однихъ только духовныхъ властей и следовать ихъ вере, а светскимъ, какъ овцамъ, идти за пастырями безпрекословно. Они заблудить не могуть: а еслибы и заблудили, чего быть не можеть, то слушатели ихъ были бы оправданы, а они осуждены. Ибо, если Богъ повелълъ слушать ихъ и върить имъ, то самъ бы ихъ обманулъ, еслибы приказаль слушать заблуждающихъ.- На это авторъ "Апокрисиса" говорить: "Есля однить пастырямъ ввёрено охраненіе встинъ вёры и заботливость о спасенів стада ижь, а мірскіе должны только безпрестанно слідовать за ними, то пастыри деркви, сейчась же, какъ только узнали, что въ церкви проявились ложь к

ыло послѣднее дѣло, а религіозное стремленіе сердца — первое, стояли во главѣ православнаго движенія, а вовсе не тѣ, котоые потеряли право обращать свою мысль и чувство бъ общетвеннымъ условіямъ окружавшей ихъ жизни, которыхъ нужда къ
ому не побуждала, которыхъ самолюбіе было пресыщено ремеленнымъ цехомъ панегиристовъ, и которые, по тому самому, грязули безвозвратно въ своихъ собственныхъ мелочныхъ интереахъ.

Для характеристики въка и выясненія внутренцей связи

юлужденіе, должны были объявить объ этомъ мірянамъ прежде, чёмъ они отравились въ Римъ, чтобы умирающіе въ это время не отходили отъ жизни й безъ спасительной вёры; если же они этого не сдёлали, то правы ли они ь спасеніи людскомь?... Мочсей, мірской человінь, не только разсуждаль о эгослужени, но установиль весь порядокъ, чинъ его, и самъ Богъ поручиль гредить это не Аарону іерею, но мірскому человѣку. По смерти Мочсея, Богъ эвельна вторично обрызать сыновь Израилевыхъ не Елеазару ісрею, но мірюму человёку, отъ колёна Ефремова, Іисусу Навину. Но эти доводы касательэ власти мірскихъ дюдей въ церкви очень слаби: ибо ведика разность между ременами ветхаго и новаго завъта, между евреями, бывшими подъ закономъ, и ежду христіянами, живущими подъ благодатью истинною. Тамъ одно тольэ кольно Левитское призвано было къ служению іерейскому; здёсь же, вёно во Інсуса Христа, царями и ісреями Богу Отцу всі учинены. Тамъ одна здько часть служила Богу и въ одномъ только храмф іерусадимскомъ, здесь е всв христіяне освящены во всемъ житін, на всякомъ месть, на всякое емя, во всёхь дёлахь и судахь, на славославіе Христово и чтобы они авили Бога и служнии ему не только духомъ, но и теломъ, поелику они ены Христовы и пріобр'втеніе Св. Духа".-Въ доказательство своихъ мыслей, торъ "Апокрисиса" приводить свидетельства Августина и Іеронима. Взглядъ тора "Апокрисиса" на значение власти епископской въ перкви и вообще духонства на соборъ быль таковъ: общее мивніе должно быть судьею собора, а боръ есть только выражение духовно-правственнаго единства. Онъ изъ собоэвь апостольских в вселенских в и поместных делаеть выводь: что голось нада всегда уважался въ церкви и на соборахъ. — Пастыри не должны управть совъстью мірянь такь, чтобы стёснять своими требованіями ихь свободу: истыри обязаны только наблюдать за ихъ дёлами и совёстью, и соглашать ихъ свою жизнь съ закономъ евангельскимъ и постановленіями церкви. Въ церкви чосъ даже одного ея члена долженъ быть уважаемъ. Не обратить на него внизнія не возможно: въ противномъ случав, будеть ствоменіе совести віврующаго пренебрежение имъ, а вследствие этого-отвержение его на погибель, безъ звой разумной причины. Что касается биага всехь и спасения души, то это

видъ учинить, на возвратномъ пути, розыскъ и сделать то же съ другими отступниками отъ правиль іерейской чести и добродівтели. Обдираемые турецкимъ султаномъ, патріархи очутились въ необходимости собирать на Руси мзду, то посредствомъ перемъны духовныхъ сановниковъ, то посредствомъ угрозы судомъ; а ихъ архимандриты, игумены и даже епископы постоянно просили милостыни въ домахъ у знатныхъ пановъ, иногда выпрашивали у нихъ даже мъста, то есть духовные хлюбы, на досаду туземнымъ искателямъ оныхъ, и нервдко вносили въ общество раздоры и недоразумѣнія 1). Отъ этого уваженіе къ патріархамъ падало, и противники древняго благочестія пріобрётали новые аргументы для отвращенія людей образованныхь и богатыхь оть предковской ихъ въры. Патріархъ, по дорогъ въ Царьградъ, гостиль у великаго короннаго гетмана Яна Замойскаго, котораго предки недавно еще были православными. Замойскій, подобно вельможамъ, остававшимся въ благочестіи, даваль у себя пріють представителямъ всёхъ соціальныхъ и религіозныхъ идей, хаотически боров-

<sup>1)</sup> Такъ, въ 1580 году, въ достопамятний годъ вихода въ свътъ Острожской Библіи, луцкій владыка Іона Красенскій жаловался (30 іюня) луцкому старость и подстаростію, что князь Константинъ Острожскій (которому приписывають всю честь изданія Библіи), "въ день святых в апостоль Петра и Павла, не маючи жадного взгляду на зверхность Е. К. М., покой права посполитого и на вольности польскіе а на конституціи сеймовые, торгнувшися на учтивое упривилеванье, за службы его, Красенскаго, ему отъ славной памяти короля Сигизмунда-Августа наданое, наёхаль моцно гвалтомь, маючи при собё почеть великий слугъ, татаръ поганцовъ и иныхъ много разного стану людей, бояръ и подданныхъ его, на монастырь, на дворъ и села Буремецъ. Подгайцы и село Боголюбое... сребро, золото, цынь, мёдь, кони, быдло рогатое, волы, коровы... збожье въ гумиъ стоячое и на полъ засъяное, попелу шмальцованого 250 лаштовъ... забраль, боярь и подданныхь всёхь подь послушенство свое подбиль, и колько десять коней поганцовъ татаръ своихъ у монастыри Св. Миколы и въ дворъ жидичинскомъ и вездъ слугь, боярь и подданныхъ своихъ почты немалые зоставиль... Все это-изъ-за того, чтобы ввести во владение монастиремъ Теофана Грека, владыку мекглинскаго, которому тоть же князь Острожскій исходатайствоваль у короля духовный хлёбь на Руси.

шихся тогда въ Ръчи-Посподитой 1). Онъ же, притомъ, былъ человькъ европейской учености, одинъ изъ ръдкихъ примъровъ между панами, и беседа съ Іереміею, человекомъ тоже ученымъ, была для него интересна. Провъдавъ о расположенности патріарха въ Терлецкому, Гедеонъ Болобанъ явился въ домъ Замойскаго и доносиль патріарху на луцкаго епископа, что въ народѣ обвиняють его въ навздахъ, буйствъ, развратъ, дъданіи фальшивой монеты. Патріархъ свелъ его съ глазу на глазъ съ Терлецкимъ, и Гедеонъ тутъ же сталъ увърять, что всъ толки о немъ въ народъ-клевета, сталъ восхвалять святую жизнь Кирилла Терлецкаго и выражать ему братское дружелюбіе. Патріархъ отпустиль Кирилла милостиво, а Гедеонъ, зная, что патріархъ не умѣетъ читать и писать поруски и попольски, подсунуль ему къ подписи бумагу, содержавшую въ себъ обвинение Кирилла. Патріархъ, свъдавъ потомъ, что его обманули, выдалъ Кириллу оправдательную грамоту, объявляя въ ней, что онъ обманутъ, и назначилъ его своимъ экзархомъ или намъстникомъ на предстоящій съъздъ русскаго духовенства. Это еще не все. По жалобъ львовскаго брат-. ства, патріархъ оставилъ Гедеона подъ запрещеніемъ до покаянія. Тогда Гедеонъ обратился къ львовскому католическому епископу Суликовскому, — тому самому, который устроиль трагическую сцену въ навечеріе Рождества Христова, и на котораго онъ жаловался королю, - кланялся ему, объясняль, что патріархъ притъсняетъ владыкъ, желая съ нихъ что-нибудь сорвать, совътовался о средствахъ избавить русское духовенство отъ цареградской не-

<sup>1)</sup> Этому вельможѣ, проводѣйствовавшему православію на Брестскомъ соборѣ 1596 года, посвящена была обличавшая дѣйствія собора книга "Апокрисисъ". Знатние паны представляли, въ борьбѣ двухъ вѣръ и обществъ, какъ-бы не сознающія этой борьбы стѣны или башни, изъ-за которыхъ воители метали одни въ другихъ боевые снаряды. Въ посвященіи къ "Апокрисису" сказано: "...вѣдаючи и то, же предкове в. м. нѣколи греческои релѣи были. Въ которую надѣю тежъ подъ заслоною зацного имени в. м. моего милостивого пана, яко за иѣккимъщитомъ, межи люде здаломися пустити тую книжечку".

воли и высказаль мысль, что хорошо было бы подчинить русскую церковь папѣ. Но и туть не конець характеристикѣ. На соборѣ въ Брестѣ Гедеонъ подписалъ, вмѣстѣ съ другими архіереями, актъ соединенія церквей, а когда унія не была принята знатными панами, онъ перебѣжаль въ ихъ лагерь и увѣрялъ, будтобы подписалъ бланкъ, на которомъ ничего еще не было написано. И благочестивые паны приняли его въ свою среду; они повѣрили, или сдѣлали видъ, что повѣрили, его оправданію, и заставили его подать это оправданіе во владимирскомъ замковомъ, такъ называемомъ гро́дскомъ судѣ, въ видѣ протестаціи, чтобы увѣрить и другихъ въ честности человѣка, заковывающаго въ кандалы братскихъ типо́графовъ и вырывающаго бороды братскимъ учителямъ.

Чтобы понять, какъ это было возможно въ панской средъ тогдашней, надобно вспомнить, что польское высшее общество. высватавъ за Сигизмунда І-го итальянскую принцессу изъ дома Сфорца, знаменитую въ Польш' в королеву Бону, вм' ст' в съ нею пересадило на савроматскую почву продукты придворной культуры итальянской. Королева Бона пропагондировала въ Польшъ весьма усердно тъ пороки и здодъянія, за обличеніе которыхъ ея . земляки и родственники сожгли Савонаролу. Итальянскій нравственный разврать XVI въка, въ видъ готовыхъ продуктовъ высшей цивилизаціи, быстро охватиль умы и сердца польскихъ савроматовъ, и отъ нихъ свободно переходилъ въ Червоную Русь, путемъ колонизаціи. Остальная литовская Русь была ограждена отъ него въ некоторой степени темъ, что ляхи не имели права селиться въ предблахъ Литовско-русскаго княжества; но съ 1569 года, со временъ политической уніи, состоящейся на Люблинскомъ сеймъ, исчезла и эта преграда. Главнымъ виновникомъ этого сліянія гражданских обществъ, несоединимыхъ по своей формаціи, быль прославляемый нашими историками князь Константинъ-Василій Острожскій. Онъ быль виновень панскою пассивностію, недостаткомъ сознанія русской природы и неуваженіемъ къ правамъ своего народа, въ общирномъ смыслъ слова. Еслибы онъ не подписаль люблинского акта политической уніи. не осм'влились бы польскіе паны употребить надъ прочими депутатами тёхъ насильственныхъ мёръ, которыя потомъ провозглашены, какъ это часто бываетъ въ исторіи, "соединеніемъ свободныхъ со свободными и равныхъ съ равными". Домъ Острожскихъ, такъ точно какъ и домъ Вишневецкихъ, былъ широкими вратами. ведущими въ погибель русскую въру и народность; но эхо панегиристовъ XVI въка до сихъ поръ оглушаетъ нашихъ историковъ: они князя Константина-Василія Острожскаго ставять едва не наравив съ Владимиромъ Равноапостольнымъ. Я подтвержу ниже справедливость моего протеста; а теперь скажу, что вообще высшее русское общество находилось тогда въ положеніи ни мало не благопріятномъ для такихъ прекрасныхъ исключеній, какимъ представляютъ у насъ эту убогую дарами природы личность. Тогдашній русскій міръ похожъ быль на Іудею и Самарію во времена босоногихъ апостоловъ. Къ Іудев, съ ея книжниками и фарисеями, тупо державшимися буквы закона и обрядности, подходила близко Русь московская; на Самарію, готовую ув ровать, что "истинные поклонницы" не нуждаются въ Іерусалимъ, была похожа наша отрозненная Русь. Высшія сферы, выкованныя на съверъ Іоаннами да Годуновыми, доказали на Максимъ Грекъ, на попъ Сильвестръ и на многихъ подобныхъ имъ герояхъ нравственности, свое тождество съ обвинителями человъка, назвавшаго себя гласомъ воніющаго въ пустыні. На юго-западів, то есть въ польско-литовской Руси, самъ Курбскій, реакціонеръ Іоанновщины, развратился въ общеніи съ князьями Острожскими, Сангушками и другими. На съверъ, при сильномъ преобладании буквоученія, погубившаго Никона даже при "тишайшемъ" изъ государей, не было мъста разумной пропагандъ нравственныхъ началъ съ низу вверхъ; а на верху даже и тотъ, кто могъ взять все подъ фикрытіемъ законной формальности, боролся съ соблазномъ кра-

жи безъ приглашенія закона въ соучастники. (См. "Ист. Россіи" С. М. Соловьева, т. Х, стр. 210). На юго-западъ, политическое развращение умовъ обуяло всёхъ до того, что не различали предателей въры, народности и равноправности отъ ел героевъ. Здёсь прежде всего и послё всего нужно было принадлежать въ знатному дому, чтобы сподобиться, какъ чести на землю, такъ и святости на небесахъ. Такова была пропаганда культуры, принадлежавшая сперва баронамъ пограничныхъ марокъ нъмецкихъ, потомъ нёмецкому духовенству, воспитанному феодализмомъ, наконецъ просвътителямъ Италіи, папамъ и кардиналамъ, не позволявшимъ двигаться земль въ небесной сферь и человъческому сердцу — въ сферъ чистыхъ, безкорыстныхъ стремленій. Задолго до уніи, эта пропаганда сділала свое діло надъ высшимъ классомъ общества; но низшее, въ формъ братствъ, заявило претензію на гуманизмъ, почерпаемый не изъ классической литературы, а изъ общедоступнаго и вездесущаго источника. Претензія была опасная, по крайней мфрв пфкоторымъ изъ умныхъ проповъдниковъ наискаго абсолютизма могла она казаться таковою, и эти умные проповъдники приготовились заглушить ее церковною унісю.

## ГЛАВА ІХ.

Съёзды православных і ерарховъ въ Бресть Литовскомъ и соглашеніе устроить церковную унію.—І езунтская инструкція кі евскому митрополиту.— Пассивная натура русскихъ пановъ и разсчетъ на нее і езунтской партіи.— Объявленіе церковной уніи и пустой взрывъ негодованія со стороны пановъ.—Характеристика русскаго магната въ лиць богать йшаго изъ нихъ.— Неоправдавшіяся надежды сочинителей уніи.

Все было подготовлено къ церковной уніи: люди, интересы, страсти. Это быль результать сложной работы іезуитскаго ордена и многихь сознательныхъ и безсознательныхъ орудій его. Оставлось только сдёлать послёдній шагь. И воть, въ 1590 году, въ томь самомъ году, когда козаки подверглись первому, самому тяжному стёсненію, собрался въ литовскомъ городѣ Брестѣ соборъ въ православныхъ духовныхъ лицъ и русской шляхты, съ цёлью установить церковное благочестіе на прочныхъ основаніяхъ. Соборъ этотъ былъ назначенъ патріархомъ Іеремією; онъ самъ велать на немъ присутствовать; но митрополитъ Рогоза медлилъ вонюкацією до тѣхъ поръ, пока патріархъ не удалился. Его мѣсто занялъ теперь человѣкъ, лучше котораго не возможно было в желать для предположенной іезуитами цѣли.

Еще въ 1577 году, краснорѣчивый проповѣдникъ, и публичний ораторъ, іезуитъ Петръ Скарга, издалъ, на польскомъ, тогда общедоступномъ языкѣ, сочиненіе: "О Единствѣ Церкви Божіей и объ Отступленіи Грековъ отъ Единства, съ Предостереженіемъ и

Наставленіемъ Народамъ Русскимъ". Книга эта преднавначалас программою для совращенія православных въ унію, а через посредство уніи — въ латинство. Въ ней прежде всего указант причины, по которымъ въ русской церкви никогда не можетъ быт порядка. Первая причина — семейная жизнь священниковъ, кого рые, вследствие этого, заботятся только о мірскомъ, оставляя безъ всякаго пастырскаго попеченія свою паству. Семейная жизнь све щенниковъ служить причиною того, что на Руси вся наука упал и попы омужичились (zchłopieli). Вторая причина — славянскі язывъ. Греки, говоритъ Скарга, обманули русскихъ и съ умысломъ не дали имъ своего языка, оставивъ у нихъ языкъ славянскій: грекамъ хотвлось, чтобы русскій народъ никогда не достигь до настоящаго разумънія истины и науки: потому что только при помощи латинскаго и греческаго языковъ можно быть доскональнымъ въ наукъ и въръ. На всемъ свъть еще никогда не было и никогда не будеть ни академіи, ни коллегіи, гдѣ бы богословіе, философія и другія науки могли преподаваться и быть понимаеми на иномъ языкъ. При славянскомъ языкъ никогда никто ученымъ не можеть быть: онъ никогда не имъль правиль и грамматики. У васъ, русскихъ, и не слышно о такихъ людяхъ, которые бы знали греческій языкъ, старый и новый; а у насъ по всему свёту господствуетъ одна въра и одинъ язывъ (разумъется, латинскій); христіянинъ въ Индіи можетъ говорить съ полякомъ о Вогъ. Третья причина, не позволяющая быть порядку въ русской церкви, это — униженіе духовнаго сословія и вмізшательство світскихъ лицъ въ церковныя дѣла.

Показавъ несостоятельность церкви православной, какъ со стороны догматической, такъ и со стороны нравственной, Скарга указываетъ средства выйти изъ этого безвыходнаго положенія. 1-е, чтобы кіевскій митрополить принималь благословеніе не отъ константинопольскаго патріарха, но отъ папы; 2-е, каждый русскій долженъ быть согласенъ съ римскою церковью во всёхъ

гикулахъ въры; 3-е, русскіе должны признавать верховную асть столицы римской; что же касается церковныхъ обрядовъ, они могутъ оставаться по прежнему неприкосновенными. Эта самая книга, съ нъкоторыми прибавленіями, подъ заглавіемъ: ) Rządzie і Jedności Kościoła Bożego", напечатана была, въ 1590 ду, вторымъ изданіемъ, съ посвященіемъ Сигизмунду III. Въредисловіи авторъ говоритъ, что книга эта многимъ принесла ользу и многимъ раскрыла глаза: ясное свидътельство, что іезуиъ, еще до открытаго введенія уніи, работали надъ приготовлеіемъ къ ней общества.

Съ польской точки зрѣнія, съ точки зрѣнія датинскаго духоенства, послѣ такихъ послѣдовательныхъ и искусно направляешхъ приготовленій, омужиченные русскіе попы, съ ихъ невѣжетвенною и лишенною гражданскихъ правъ паствою (паны не тодили въ разсчетъ клерикально-польской политики: они были те въ ея сѣтяхъ), представляли римской куріи вѣрную добычу le такъ вышло на дѣлѣ.

Исторія церковной уніи заслуживаєть быть разработанною вотдільном сочиненіи. Въ ней много интереснаго для богомова, юриста, политико-эконома и поэта. Въ моей книгі я даю 
й міста лишь столько, сколько необходимо для освіщенія главмих дійствующихь лиць, которымь имя, заміну кстати, должно 
інть—легіонь. Каждый изъ насъ сознаєть въ собственной индимауальности подчиненность безчисленнымъ вліяніямь, и пототу не слідуеть смотріть на исторію, какть на собраніе біограмій. За каждою выступившею на передній плань фигурою непретінно скрываются цілья толпы фигурь, которыя сділали діло 
фажде, чімь она совершила передь нами представительство 
сос. Тімь собственно и интересна для насъ каждая вступающая 
мередь личность, что она служить органомь заднихь, остающихста для насъ вь полусвіть и полутьмів, но могущественно на нее 
мілющихь... Поэтому-то церковная уніа, гді замішано столько

римскихъ, польскихъ и русскихъ интересовъ, гдѣ на сцену выходитъ столько лицъ и учрежденій, можетъ быть предметомъ обширнаго историческаго труда, и поэтому же я долженъ, не вдаваясь въ подробную характеристику уніи, ограничиваться лишь эскизомъ этого религіозно-политическаго явленія.

На первомъ же събедв русскіе ісрархи выполнили главную для нихъ часть программы, напечатанной въ этому времени вторымъ изданіемъ. Въ числі нібкоторыхъ маловажныхъ дівйствій, они заключили съ панами весьма значительное условіе — не позволять простымъ людямъ держать монастыри. Это значилолишить магдебургскія, цеховыя и братскія общины патроната надъ монастырями, которые епископы и архимандриты обращали въ экономическія заведенія, оставдяя церкви безъ оконъ, безъ книгъ, безъ утвари и богослуженія, а не то — держа ихъ запертыми. На второмъ събздв, 1591 года, решено было избавиться уніею отъ вмішательста світскихъ людей вообще въ церковны дела. Но мысль эта выразилась отпрыто только въ протестация противъ королевскихъ урядниковъ и помъщиковъ за то, что онг вступаются въ дъла духовенства, судятъ священниковъ, разводять браки; а тайно отъ большинства присутствовавшихъ на соборь составлень четырмя архіереями акть признанія папы главою церкви. Эти архіереи были: Кирилль луцкій, Гедеонъ львовскій, Леонтій пинскій и Діонисій холмскій. Митрополить повазываль видъ, будто ничего не знаетъ, и заставлялъ језунтовъ тайно убъждать себя (просто-напросто — дело шло о возвышении, въ глязахъ короля, цёны отступничеству).

Здѣсь приведу извлеченіе изъ письма ловкихъ агентовъ короля къ Михаилу Рогозѣ, которое и подтвердитъ, и дополнитъ сказанное мною объ отношеніяхъ іезуитскаго ордена къ равнымъ слоямъ польскаго и русскаго общества. Іезуиты писали къ Рогозѣ:

"Мы бы желали, чтобы ваша милость благоволили видеть въ

ихъ совътахъ и adhortacyach такую же преданность къ вашей в, какъ и къ общему благу католической церкви. Конечно ь и профессія наша велять намъ иметь въ виду прежде ) уведиченіе вселенской церкви подъ послушаніемъ единаго ыря, но та же самая ревность къ общему благу темъ больше етъ насъ къ benewolencyi вашей милости, чъмъ больше усмааемъ въ особъ вашей милости заслуги и задатки дальнъйpropensyi благочестивой ревности къ той же церкви. Велика ть радость всёхъ католиковъ, когда они, благодаря мудрымъ аніямъ столь великаго архинастыря, увидять осуществленіе о желаннаго соединенія; но не менфе блистательное украе будеть и для вашей милости, когда, будучи въ нашихъ къ примасомъ восточной церкви, возсядете вы въ сенатъ рясъ короннымъ примасомъ. А это не возможно, доколъ вы ге оставаться въ какой-либо зависимости отъ патріарха, нащагося подъ поганскою властью, или имъть съ нимъ какія о ни было сношенія. Докол'в этоть узель не будеть разруб-, дотол'в и у самого короля его милости и у коронныхъ чи-, не развяжутся руки. Скажите, почему коронныя провинціи, нимающія обряды западной церкви, должны считаться хуже овскихъ, имъющихъ собственныхъ патріарховъ? Ваша миь уже сломали первый ледъ счастливо, и, какъ, вступая на высовій пость, вы не искали благословенія цареградскаго іарха, по причинъ суевърія, котораго набрались греки въ рманской средъ, живя вдали отъ центра истиннаго ученія, можете обойтись безъ него и впоследствии. Да не устратъ вашу милость разныя препятствія и impedimenta. Больчастью они уже устранены; остальныя могуть быть устраа мудрымъ совътомъ и постоянствомъ въ задуманномъ предтіи. Разв'я маловажное преодол'яно препятствіе благимъ наъ намфреніямъ темъ, что выборъ іерарховъ начинаетъ дьзать изъ рукъ у русской шляхты? Она почуяла здъсь нашу

твердость въ nawracaniu народа русскаго; она могла бы и впоследствіи почуять эту решимость. Потому-то надобно бояться. чтобы на ту должность, которую занимаете нынъ вы, не поставдались такіе люди, которые бы могли разрушать основанія этого труда и начатаго вашею милостію зданія. Не безъ Божіей воли это сталось, что они, не избирая вашей милости на это fastigium, не могуть, однакожь, до сихъ поръ столкнуть и низвести съ него вашей милости. Имфете бо ваша милость королевскую привилегію; есть у вась въ Коронь и Литвь тайныя связи, родство, пріятели и могущественная факція; за васъ стоить и публично вся католическая церковь, которая, въ случав надобности, поддержить вась могущественно. Кто же оть вашей милости tronum reposcet, когда вы, in spem et casum successionis [по примъру западныхъ предатовъ], подберете себъ коадъютора? А для него при дворв его королевской милости привилегія будеть готова, только бы онъ, съ своей стороны, быль готовъ следовать по стопамъ вашей милости. Наконецъ, не смотрите на ваше духовенство, ни на ничтожные бунты безумной черни. Что касается духовенства, то ваша милость всего удобнее можете держать его въ послушаніи слідующимъ способомъ. Замізщайте всі вакансін не знатными людьми, чтобъ не брыкались, а простыми, убогими и такими, которые бы вполнъ зависъли отъ вашей милости. А еслибы на духовныхъ предатурахъ оказались строптивые, тогда, подъ предлогомъ надобности въ ревностныхъ наставникахъ и порядочныхъ игуменахъ, смъщайте противящихся и непослушныхъ вамъ предатовъ, а на ихъ бенефиціи возвышайте преданныхъ вамъ, оставивши, однакожъ, себъ на каждой изъ нихъ юргельты; а чтобъ и эти не разжиръди, отправляйте подозръваемыхъ на иныя міста и, по указанію обстолтельствь, перемінцайте. Не мѣшаетъ иныхъ охлаждать (wyiskrzać), per speciem honoris, почетнъйшими поъздками и посольствами, которыя бы они совершали на собственный счоть. Протопоповъ которые попроще, бе-

рите съ собой въ дорогу и заблаговременно пріучайте при себъ, и направляйте въ тому, чтобъ они усвоивали вашъ способъ дъйствія. На поповъ напладывайте подати для общаго блага святой церкви, и всего больше наблюдайте за темъ, чтобъ они, безъ вашей милости, яко своего пастыря, не отправляли синодовъ и всяческихъ сходокъ, а кто бы изъ нихъ осмълился преступить строгое запрещеніе, тіхть ad carceres. Что касается світскихъ, а особливо черни, то, какъ донынъ ваша милость поступали prudentissime, такъ и на будущее время, по мере возможности, вы будете осмотрительны, чтобы не подать имъ никакого повода въ уразумънію замысловь и намъреній вашей милости. Потому, еслибы надобно было опасаться войны съ ними, то мы не совътуемъ наступать на нихъ явно. Гораздо лучше въ мирное время передовыя между ними головы различными способами уловлять и обявывать, то чрезъ посредство своихъ агентовъ, то какими-дибо иными действіями и награжденіями. Церемоній не вносить въ церковь разомъ: онъ могутъ быть измънены мало-номалу. Диспутовъ и споровъ съ западною церковію ін speciem не оставийте, равно какъ и другихъ подобныхъ способовъ для уничтоженія сліда своего предпріятія, чімь можно замылить глаза не только шляхть, но и черни. Для молодежи ихъ открывайте особия шволы, лишь бы имъ не запрещали посъщать католическіе востелы и доканчивать образование въ школахъ нашихъ отцовъ (істунтовъ). Слово унія должно быть изгнано: не трудно придучать другое, которое бы не такъ было противно для слуха народа. Кто ходить около слоновъ, тв берегутся носить красное платье. — Что касается, въ особенности, до сословія шляхетскаго, то ему больше всего внушайте, дъйствуя на совъсть, чтобъ не тели общенія съ еретиками въ Короне и Литве, а напротивъ, помогали бы искренно католикамъ къ ихъ искорененію. Оть этого федостереженія, по нашему мижнію, такъ много зависить, что, можни еретиви не будуть истреблены въ Ръчи-Посполитой, до тых порь нельзя надыяться совершеннаго согласія уніи греческихъ церквей въ отечествъ съ костеломъ католическимъ. Ибо, кабимъ образомъ могли бы послёдователи восточной цервви обратиться вполнъ подъ послушаніе св. отца, доколь въ Польшъ будуть отказывать ему въ послушаніи ті, которые нівогда были членами западной церкви? Остальное возложимъ на Господа Бога, а потомъ на доброе сердце его королевской милости, у котораго въ рукахъ находится раздача beneficiorum spiritualium, и на ревность коронныхъ чиновъ, которые, имън въ своихъ владъніяхъ jus patronatus, станутъ допускать къ отправленію богослуженія однихъ только унитовъ. Будемъ надвяться, что нашъ богобоязненный, благочестивый государь и столь горячая, при его покровительствъ, къ католическому обряду королевская рада, не перестануть притёснять, то на сеймахь, то въ судахь, отступниковъ отъ св. католической въры, а этимъ потянуть и упорныхъ въ русскомъ народъ схизматиковъ: волею-неволею принуждены они будуть поддаться подъ послушание св. отца. А мы вск члены ордена (zakonnicy) не оставимъ содействовать съ нашей стороны не только молитвами, но и работою въ вертоградъ Госполнемъ".

Это письмо вмёстё съ тёмъ очеркомъ современнаго гражданскаго общества, который представленъ мною выше, показываеть, что агенты короля и приверженцы римской куріи въ Польшё считали православную русь не только вёрною, но и легкою добычею латинской церкви. Общество было разрознено въ экономическомъ и соціальномъ отношеніяхъ; связи между различными его частями — или порвались сами собою, или были порваны; соперничество и недовёріе господствовали тамъ, гдё бы слёдовало царствовать согласію; просвёщеніе въ висшемъ классё было только кажущееся; мракъ, свойственный народной массё, едва мёстами начиналь уступать случайнымъ проблескамъ знанія. Но практика показала, что добыча была не такъ

легва, и что необразованных русских поповъ, съ ихъ безграмотною паствою, гораздо труднъе паwгосіс, нежели просвъщенныхъ въ заграничныхъ университетахъ членовъ дома князей Острожскихъ и другихъ такъ называемыхъ патроновъ православія. Что касается собственно до козаковъ, какъ военной корпоращіи, то церковная унія коснулась ихъ лишь воскриліемъ лицемърной ризы своей, а потому, минуя многія событія и обстоятельства этого въ высшей степени интереснаго времени, займемся перечнемъ лишь самаго необходимаго для ясности предстоящаго намъ повътствованія.

Придворные патеры Сигизмунда III работали деятельно посредствомъ своихъ агентовъ на Руси. Православныхъ пановъ они, что называется, обернули вокругъ пальца, дёлая ихъ сознательными и безсознательными орудіями таких важных дівній, какь возведение iesyuta на fastigium русской церкви, въ глазахъ издателя славянской Библіи и многочисленныхъ приверженцевъ его. Мъщанъ имъли они больше всего въ виду, но меньше всего боялись на поприще интриги, такъ какъ мещане лишены были голоса на сеймъ; а шляхетнымъ ихъ представителямъ, этимъ "старшимъ братчикамъ" мъщанскимъ, іезунты всегда готовы были давать полную свободу проявлять силу свою въ словоизверженів. Они хорошо знали натуру пассивныхъ людей вообще и руссиять пановь въ особенности: они знали, что, чёмъ больше пассивный человёкъ говорить, тёмъ меньше дёлается онъ способенъ действовать. Притомъ і езуиты разочли ариеметически, что паны, охладевъ въ реформаціи, охладеють и въ православію. Только задоръ однихъ пановъ къ новаторству, въ противодъйствіе кородю и ето католической радъ, подстрекаль другихъ къ упорству въ древнемъ благочестін, на зло той же самой придворной лигь. Знали очень хорошо језунты-и для этого не нужно было особенной проворанвости, — что православные паны всй очутятся въ одной **ФРЕВИ СЪ КОРОЛЕМЪ И СЕНАТОРАМИ, НО НИКАКЪ НЕ СЪ ТОРГАШАМИ**  и хлопами, никакъ не съ этими чоботарями, воскобойниками и кушнірями, которымъ они давали свои охранныя грамоты, въ качествъ старшихъ братчиковъ. А безъ привилегированныхъ, неприкосновенныхъ для самого короля, членовъ братства, какая религіозная корпорація въ низшихъ сферахъ могла устоять противъ шляхетскаго полноправства?

О возакахъ іезунты вовсе не думали въ началѣ: начали они думать о козакахъ только тогда, когда мѣщане и ихъ духовенство ухватились за эту послѣднюю защиту противъ допускаемыхъ закономъ насилій; но это, какъ мы увидимъ, случилось вовсе не такъ скоро, какъ увѣряютъ бездоказательно, наши историки — и друзья, и враги козачества.

Итакъ і езунты дъйствовали смъло, быстро, настойчиво. Безъ въдома такихъ тузовъ православія, какъ Острожскій, Скуминъ-Тишкевичъ и другіе, которыхъ дома развів имъ самимъ казадись прибъжищемъ древняго русскаго благочестія, а въ главахъ іслуитовъ были наилучшими очагами католичества, составленъ быль акть отреченія отъ правосдавія; помимо ихъ согласія, отправлена была, осенью 1595 года, депутація въ Римъ, съ выраженіемъ готовности грекорусской церкви признать своимъ главою, вместо Христа, папу. Послами были известный уже намъ Кириллъ Терлецкій и новый владимирскій епископъ Ипатій Потій, возведенный въ этотъ санъ изъ брестскихъ каштеляновъ, по смерти Мелетія Хребтовича-Богуринскаго, въ 1593 году. Потій принадлежаль въ панамъ аристовратамъ. Папскій нунцій Коммендони обратиль его изъ православія въ ватоличество; но іезуиты наставили его обратиться снова въ православіе, чтобы тімь успівшніве дъйствовать въ пользу латинской церкви, въ званіи унитскаго архіерея. "Замыливая глаза" православнымъ согласно ісауитской правтикъ, Потій заложиль самъ православное братство въ Бреств, на подобіе Львовскаго. Немногіе и въ наше время понимамоть разницу между иниціативою общества, указанною ходомъ

въдомой многимъ жизни, и иниціативою одного лица, да еще не связаннаго органически съ обществомъ. Братство Брестское было похоже на Львовское только именемъ, но не духомъ. Не понимали этого м'вщанскіе "старшіе братчики", и въ ихъ числ'в Острожскій. Онъ, глубокій уже старикъ, уважаль Потія за хорошую нравственность, ученость и благочестіе; онъ не противился возведенію въ архіерейскій санъ этого человіка, котораго иміль полную возможность знать хорошо, и который, передъ его глазами, въ марть мъсяць носиль еще военную одежду по должности каштеляна, а въ апрълъ облачился въ одежду святительскую. Читатель мой помнить, что князь Острожскій не противился ни Люблинской уніи, ни сеймовому забону о козакахъ, ни возведенію въдомаго орудія ісвуштовъ на вершину церковной власти въ польской Руси. Его никогда не было тамъ, гдъ бы онъ могъ положить на въсы принадлежавшие ему сто городовъ и 1.300 селъ сь ихъ населеніемъ, готовымъ поддержать его, какъ русскаго князя, потомка Кіевскаго Владиміра, сына знаменитаго полководца и короннаго гетмана, который спасаль Русь и отъ татарскихъ, и отъ литовскихъ, и оть московскихъ вторженій. Этотъ-до новый православный архипастырь, вмёстё съ старымъ другомъ дома Острожскихъ, Терлецкимъ, явился въ Римъ искать благословенія своему ділу у того первосященника, въ интересахъ котораго сожигали десятки тысячъ христіянъ на всемъ пространствъ оть Кадикса до Данцига. Святой отецъ благословилъ ихъ доброе начинаніе, что навывается, объими руками. Отступники вернулись изъ Рима съ торжествомъ; торжественно встретилъ ихъ Сигизмундъ III съ своимъ сенатомъ; унія признана была фактомъ совершившимся и утверждена королевскимъ правительствомъ.

Но сила вещей тотчась же показала свою независимость отъ фидворной политики. Два православные епископа, львовскій и перемышльскій, протестовали противъ уніи, которую готовы были принять, еслибы приняли ее русскіе паны; а русскіе паны вовсе не были расположены уступать папскому королю даромъ свого освященныя обычаемъ права на участіе въ д'влахъ церкви. Іезуиті знали, что они потребовали бы за свою уступку слишкомъ мно го, а папскій король и безъ того былъ на столько ограниченъ в Польшт, что не могъ даже запугать ересь кострами. Они разочля почти безошибочно, что панская пассивность не устоитъ против силы совершившагося факта, но ошиблись въ томъ, что вообра жали шляхту народомъ, ошиблись по польски. Шляхта называл себя, но не была народомъ: она была только узурпаторомъ обще народныхъ правъ, и ей рано или поздно предстояло сводить сче ты съ такъ называемымъ мотлохомъ (motloch).

Ничто подобное никому не снилось въ Рѣчи-Посполитой даже и между протестантами, которые, по принцину своей вѣрь защищали низшіе классы общества и тѣмъ вредили себѣ въ высшихъ. Эти самые люди, религіозные защитники простого на рода, всё-таки до того съ высока смотрѣли на низшіе классы, что находили естественнымъ карать смертью мѣщанъ и освобождаті отъ всякой кары шляхтичей, пойманныхъ на святотатствѣ, грабежѣ и разбоѣ; какъ объ этомъ, на примѣръ, разсказываетъ евангелическій панъ Оржельскій въ драгоцѣнныхъ своихъ запискахъ о безкоролевьи по смерти Стефана Баторія 1).

<sup>1)</sup> Это весьма важная для уразумёнія Польши страница польской исторів. Приводимь ее въ польскомъ переводё В. В. Спасовича съ латинской рукописи, принадлежащей Императорски Публичной Библіотекъ.

<sup>&</sup>quot;Tym czasem w Polsce, oprócz rozruchow i zabójstw w różnych miejscach pomiędzy prywatnemi osobami wydarzonych, wybuchło nowego rodzaju zaburzenie. Jacyś negodziwce, chcąc na wzór francuzski gwałt zadać religii chreściańskiej, utworzyli pewną sektę łotrowską, tak że, popierając pozornie sprawę Biskupów i duchoweństwa, zamierzyli zbogacić się łupiestwem i grabieżą. Podczas niebytności w Krakowie Wojewody, Starosty, Burgrabiów zamku, 10 pazdziernika (1579) sprawili burdę i tumult, które potem w zupełny bunt się przerodziły. Nasłali kilku swoich spólników na świątynię ewangielicką Brogiem zwaną na rynku Świtojańskim, złajali publicznie zelżywemi wyrazami predykanta, potém z dobytą bronią wszyscy wspólnemi siłami opadli śwątynię pięnknie zbudowaną, wyłamali drzwi i ramy okien, a gdy predykant uciekł, rozrzócili dach i zostawili gole tylko

Итакъ вотъ въ чомъ состояда опибка ведикой католической идеи—превратить нашу живую Славянщину въ редигіозную окаментаюсть. Но, покамтсть, іезуиты не сознавали еще своей опибки, и все свое вниманіе обращали на то сословіе, за предтами котораго для нихъ не было народа. Въ этомъ сословіи объявленіе во всеобщее сведтніе о совершившемся соединеніи церквей произвело бурю; только іезуиты знали, или должны были знать, что это будеть буря словъ, шляхетская буря. Впрочемъ они, какъ пришельцы, какъ члены государства римскато и какъ праціонные поджигатели международной и междусословной вражды, были не прочь и отъ кровавой бури, какъ это видно изъ ихъ письма къ Михаилу Рогозт. Во всякомъ случать, со стороны іезуитовъ сделанъ былъ геройскій шагъ, напоминающій планъ Торквемады, устроенный на погибель

ściany; nastempnie wdarli się do sklepów i złupili wielkie summy srebra i pieniędzy, złożonych w tém pewném i bezpieczném miejscu przez szlachtę i knpców, a wynoszących do 60.000 złotych, przyczém poraniono zostało mnóstwo osób broniących świątyni. Podwojewodzi Zygmunt Pałczowski, chący gwalt ten powsciagnąć, zmuszony był uciekać z wielkiém dla się niebezpieczeństwem. Bunt ten trwał trzy dni. Magistrat miejski bardziej mu się dziwował, niż go uśmierzał. - O ten wypadek jedni winili Biskupa i duchowieństwo, drudzy Wojewode Sieradzkiego, którego słudzy mieli, jak powiadano, udział w rabunku, inni zaś znowu żakow Akademii Krakowskiej. Przyjechał Woiewoda, Senatorowie i Magistrat, robili w Ratuszu inkwizycija tego bezprawia, lecz znaczna część winowajców składała się z szlachty, sług Wojewody Sieradzkiego i duchowieństwa, a choć ich przekonano o czyn, jednak, ponieważ okazali się szlachtą, wolnemi ludźmi i równemi z rodu pierwszym osobom Pzplitéj, puszczono ich wolno, zaś gardłem ukarano tylko pięć 086b z pomiędzy motłochu, którzy ledwie resztkami lupu się pożywili. Taki był koniec tego bezpawia. Biskup Krakowski ofiarował sie wpawdzie wypłacić ze swej kieszeni kilka tysięcy złotych na poprawienie Brogu, lecz nie przyjęto tego wynagrodzenia, nie odpowiednego ani ogromowi straty, ani wielkości wyrządzonej krzywdy, a Brog wyrestawrowany został kosztem ewangelików".

Судъ надъ шляхтою и нешляхтою, въ приведенномъ случав, до того быль въ правахъ "братьевъ шляхты", что почтенный авторъ записовъ не отнесся въ потоиству ни съ малъйшимъ протестомъ противъ амнистіи. Чего же не возможно было дълать шляхть? И чего не могли дълать чрезъ посредство шляхты іезувти? И чего не могли они дълать съ нею самою, при отсутствіи въ ней идеи гражданскаго долга?

Друзей Свъта въ Испаніи. Перетрусили тогда многіе при дворъ Сигизмунда III, и, по всей въроятности, Сигизмундъ-Католивъ больше всъхъ, потому что его громкій универсаль о состоявшейся уніи отдался столь же громкимь эхомь негодованія со стороны русскихъ пановъ. Острожскіе, Корыбуты-Вишневецкіе, Сангушки, Сапеги, Огинскіе, Ходкевичи, Пацы, Хребтовичи, Воловичи, Корсаки и пр. и пр., этотъ великій контингентъ католичества, вознепщевали о православіи, возшумёли объ уніи, взревёли, аки древніе буй-туры русскіе, противъ короля, сената и римской куріи. Въ то время объ этихъ такъ называемыхъ просвъщенныхъ, мнимо патріотическихъ и мнимо преданныхъ отеческой въръ панскихъ домахъ во всей Европъ имъли то преувеличенное понятіе, которое какимъ-то чудомъ отражается и въ современной намъ мыслящей средъ. Вездъ ждали страшнаго потрясенія Польской республики по случаю уніи и соображали веденіе діль своихь сь этимь ожиданіемь. Такь, на приміврь, посоль императора Рудольфа И потому, между прочимъ, старался "задобрить" низовыхъ козаковъ, что, по его убъядению, "въ Польш'в скоро должно наступить grosse mutation". Дворянство, мъщанство и козачество, по видимому, соединились тогда, то есть могли бы соединиться, общими всёмъ имъ экономическими и духовными интересами; государственный перевороть казался неизбъжнымъ. Но Польша, по словамъ одного изъ папскихъ нунціевъ, не была ни монархія, ни республика. Въ настоящемъ случав, она оказалась собраніемъ монархій и республикъ, изъ которыхъ каждая преследовала отдельныя цели; именно: каждое воеводство смотрело на себя и действовало, какъ самостоятельное политическое тёло; важдый повёть въ воеводствё, представляемый обыкновенно какимъ-нибудь могущественнымъ паномъ, въ свою очерель. старался играть подобную же роль; каждый панскій домъ, какъ на примъръ домъ князей Острожскихъ, былъ, безъ преувеличенія, государствомъ въ государствъ; каждый городъ, пользовавшійся маг-

дебургскимъ правомъ, желалъ быть и называлъ себя отдёльною республикою ("ръчь - посполитая мъстская"); а козаковъ, даже въ памолетахъ, распространяемыхъ между сеймующими панами, именовали козацкою республикою. Политическая безурядица, обывновенно губящая государства, спасла на этотъ разъ Рѣчь-Посполитую отъ опаснаго потрясенія. Но всего больше помогла королю и его іезуитской рад'я пассивность русскихъ пановъ. Это не были уже древніе "буй-туры" русскіе, которыхъ "золоченые шеломы по крови плавали", которыхъ храбрая дружина "рыкала ави туры, раненные калеными стредами на поле незнаеме. Не имъ было "вступать въ золотое стремя за обиду своего времени". "Храбрая мысль не устремляла ихъ ума на дѣло"; они ужь и не понимали, что значило "высоко плавати на дёло въ буести, яко соколъ на вътрехъ ширяяся". Не туры и даже не зубри были русскіе паны наши въ ту эпоху, а быки необъёзженные. Ихъ уже начали объезжать ісзунты, и прежде всего принялись за такіе дома, какъ знаменитый домъ князей Острожскихъ.

Представителемъ этого дома былъ на то время сынъ того Константина Ивановича князя Острожскаго, о которомъ гласила молва, что онъ одержалъ тридцать побъдъ на въку своемъ. Онъ носилъ два имени— Константинъ и Василій, данныя ему, по датинскому обычаю, при крещеніи. Мы такъ и будемъ называть его, чтобы читатель не смъшивалъ этого Константина Острожскаго съ его отцемъ Константиномъ, великимъ гетманомъ Сигизмунда І-го, который потому, въроятно, и оставилъ на Руси "солодкую память", что главный представитель Руси, князь Острожскій, умълъ внушить ему болъе върное понятіе о своей родинъ, нежели какое былъ способенъ внушить сынъ его Сигизмунду-Августу, Стефану Баторію и Сигизмунду ІП-му. Константинъ-Василій князь Острожскій былъ уже почти 90-лътній старикъ въ эпоху церковной уніи. Молодость его досягала первыхъ временъ украинскаго козачества. Когда "славный русскій вокыъ Цолюсть

побиль на Руси татарскіе загоны одновременно съ его отцемъ онъ могъ уже слышать, въ колыбели, народныя пъсни, складывае мыя въ старину после важдаго подобнаго событія. Когда хмель ницкій староста Предиславъ Лянцкоронскій догналь и разбил: орду у Овидова озера, Константинъ-Василій могъ, играя на ко лъняхъ у возвратившагося съ похода воина, разспрашивать о по дробностяхъ этого славнаго на всю Русь подвига. Во время похо ронъ Лянцкоронскаго онъ былъ уже юношею, какъ говорилос тогда, съ наусіемъ. Сохранилось преданіе, что онъ хаживаль в возаки вмъстъ съ барскимъ старостою Претвичемъ и другим пограничными старостами; следовательно козачество зарождалос и росло вмъстъ съ нимъ. Въ годъ кончины Евстафія Дашкович ему было не менъе 35 лътъ. Во время основанія запорожско Січи онъ могъ уже поддерживать планъ князя Димитрія Вишневец каго въ королевской радъ. Но никакихъ доблестныхъ или патріо тическихъ дёлъ изъ его молодости не записано даже и папегири стами. Больше ли Константинъ-Василій любиль возакованье, ил придворную политику, или же нанское домонтарство, -- ничего н извъстно; а извъстенъ уже изъ позднъйшей его эпохи, когда он быль далеко за поворотомь льть, следующій характеристическі фактъ, разсказанный подробно современнымъ кородевскимъ дво ряниномъ, Лукашемъ Горницкимъ, который закончилъ хроник свою 1572 годомъ, следовательно за 24 года до объявленія цер ковной уніи 1).

У отца Константина-Василія Острожскаго быль брать Илья которому, въ числів прочихъ наслівдственныхъ имівній, принадле жаль и знаменитый городь Острогь. Онъ умерь безь наслівдни ковъ мужескаго пола, поручивь опеків короля Сигизмунда-Авгу ста вдову свою и дочь, очень богатую невівсту. Еще до своего со вершеннолітія, она имівла множество искателей руки ея, но намі

<sup>1)</sup> Это необходимо имъть въ виду, чтобы не объяснять сказанія этого совре менника религіознымъ антагонизмомъ.

язвёстенъ только самый рёшительный, въ неріодъ полнаго ея развитія, князь Димитрій Сангушко. Большой охотникъ до козакованья, онъ водиль дружбу съ низовцами, и въ то же самое время быль очень дружень съ Константиномъ-Василіемь князеиъ Острожскимъ, хотя одинъ изъ нихъ былъ еще молодой человыкь, а другой — уже почти старикь. Острожскій могь имыть свой разсчеть въ дружбъ съ Сангушкомъ, если въ человъческихъ дълахъ прежде всего надо искать тайной работы ума, власти и силы. Ему было тогда уже подъ пятьдесять лёть: вдова брата владела роднымъ гнездомъ его; король могъ выдать молодую вняжну Острожскую за человъка, непріятнаго роду Острожскихъ, пожалуй даже вреднаго: въдь мать Сигизмунда-Августа внушила не только сыну, но и Сигизмунду І-му, выкованное въ Италіи правило: divide et impera. Какъ бы оно тамъ ни было, только вдовствующей внягинъ Острожской доложили однажды, что въ замку приближается какое-то войско. Это вхадъ къ ней въ гости искатель руки ея дочери. Сангушко писаль уже въ княжив о своихъ чувствахъ къ ней, но та отговаривалась опекуномъ. Сангушво просилъ позволенія объясниться лично и назначаль день своего посъщенія. Ему отвъчади, что будуть рады видъть его, какъ сосъда. Свита знатнаго пана изъ пятидесяти или даже изъ сотни человъкъ не озадачивала въ то время никого; но впереди коннаго отряда, скакавшаго въ замку весьма быстро, замковая стража равдичила фигуру князя Василія, какъ называли Константина Константиновича Острожскаго. 1) Княгиня, видно, знада, съ какимъ умысломъ жалуетъ къ ней кіевскій воевода, маршаль волынской

<sup>1)</sup> Подъ именемъ князя Василія онъ быль извъстень и въ Турещинъ. Коромевскій посоль Пісочинскій записаль въ своемъ дневникъ, 1602 года 17 мая,
макь въ Бългородъ пришли къ нему отъ санджака турки и доказивали, что король могь бы обуздать козаковъ, еслибъ только захотъль, "poniewaz to wszytko
ludzie z iego panstwa i tez z dobr kniazia Wasyliowych, kniazia Zbaraskiego i
inych panow, poddanych iego." (Рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. отд. IV,
N. 71, л. 107).

земли etc. etc. Она велъла запереть ворота; но не такъ безопасно для замчанъ было повиноваться ей, какъ, можетъ быть, она думала. Гости вломились въ "брону" бурно.

Мы заимствуемъ подробности этого событія изъ обвинительной річи, произнесенной адвокатомъ вдовы Острожской передъ королемъ. Авторъ хроники, подражая Өукидиду, высказалъ всв обстоятельства дёла и собственныя мысли чужими рёчами. Онъ, очевидно, раздёдяль убёжденія повтореннаго имъ, якобы по памяти, оратора. Это быль и деликатный, и безопасный способъ высказаться вполнв о такой крупной фигурв, какою быль въ Рвчи-Посполитой внязь Василій. Ораторъ-обвинитель, Станиславъ Чарновскій, говориль въ переданной Горницкимъ річи, будто-бы нізсколько человекь убито при вторженіи въ замокъ. Онъ прибавиль даже, будто-бы натискъ на замчанъ быль таковъ, какъ бываетъ въ то время, когда кто-нибудь возьметь замокъ третьимъ или четвертымъ штурмомъ, съ тъмъ чтобы помститься въ немъ serdzistym sercem за кровь брата, товарища, друга своего и оказать этимъ последнюю услугу помершей душе. Но противная сторона возразила, что съ князьями было только около сотни всадниковъ, тогда вакъ въ Острожскомъ замкъ, кромъ людей, которые постоянно "живуть на Острогъ", кромъ урядниковъ, домовниковъ, пъшихъ и самого двора княгини, насчитывается болбе тысячи коней. Князь Василій потребоваль влючи отъ замковыхъ вороть и отъ всъхъ строеній; а потомъ, будто-бы, предаль замовъ грабежу и буйству своихъ спутниковъ. Всё эти действія не представляють достаточныхъ основаній необходимости своей, на сколько намъ извъстно положение одной и другой стороны; а потому мы принимаемъ ихъ за цвъты ораторскаго красноръчія; дъло, навърное, не выходило изъ предъловъ козацкой попойки. Интересны только слова о козакованью, которыми Горницкій, вфроятно, противникъ козачества, хотель уколоть обоихъ князей: "A nie dziw: albowiem iaka wstrzymałość, iaka miara w tych ludziech bydż mogła, ktorzy

dla rozhełzaney woli swoiey, dla chciwości, dla rozpusty w kozactwo się udali"? ¹) Но потомъ слъдуютъ такія обвиненія, которыхъ никто бы не осмълился импровизировать въ присутствіи королевскаго ареопага, да и самая баниція князя Сангушка, а вслъдствіе баниціи смерть, показывають, что они были не голословныя ²).

Мы сохранимъ послѣдовательность этого сказанія. Явясь съ женихомъ къ дамамъ, князь Василій произнесъ длинную рѣчь, что было во вкусѣ польскаго общества з) п согласуется съ писаніями Острожскаго. Онъ распространился о природной опекъ своей надъ племянницею, выставлялъ доброжелательство свое къ ея дому, объяснялъ, что воля его въ настоящемъ случаѣ идетъ отъ самого Господа Бога, что онъ объщалъ руку княжны своему молодому пріятелю, далъ ему слово и пріѣхалъ для того, чтобъ

<sup>1)</sup> И не удивительно: ибо какая сдержанность, какая умфренность могла бить у людей, которые, ради необузданнаго своевольства, ради жадности, ради разврата, вдались въ козачество?

<sup>2)</sup> Судебныя ръчи, рго и contra, приведенныя Горницкимъ, весьма интересны, какъ произведенія замічательнаго ораторскаго искусства и какъ характеристика въка и общества. Для насъ, изучающихъ старину свою по юридическимъ бумагамъ, онъ драгоцънны, какъ живой голосъ среди нъмого архива. Авторъ "Русской Исторіи въ Жизнеописаніяхъ" отозвался о князѣ Константинь Константиновичь Острожскомъ следующими словами: "Въ молодости своей, какъ разсказывають, онъ заявляль себя въ домашней жизни не совсёмъ благовиднымъ образомъ: такъ, между прочимъ, онъ помогъ князю Димитрію Сангушкв увезти насильно свою племянницу Острожскую". — Слова: "какъ разсказивають", можно такъ понять: что это, пожалуй, и выдумка. Скептицизмъ бываеть иногда подезень въ историческихъ изысканіяхь; но, кто въ третьемъ, исправленномъ изданіи книги своей, ссылается на малорусскія літописи въ томъ, что первые запорожцы, при вступленіи въ Січь, об'вщали ходить въ церковь (см. выше примъчаніе на стр. 67), тому никакъ ужъ не приходится заподазривать свидётельство современника о томъ, что происходило въ его сферф, и что онъ имъль полную возможность видъть и слышать.

<sup>\*)</sup> Папскій нунцій Гонорать Висконти разсказываеть, что поляки отличаются охотою говорить річи, и что даже въ домашних бесідахь, когда одинь говорить, другіе весьма внимательно слушали его; потомъ произносиль річь другой собесідникь, и этакъ проходило у нихъ все время въ произнесеніи другь передь другомъ річей.

льто спылалось такъ, а не иначе. Женихъ, съ своей стороны, представиль права на внимание высокорожденной невъсты, упомянуль о своихь заслугахъ Рич-Посполитой въ качестви пограничнаго воина, выставиль свое богатство, силу, пріятелей своихъ, рыцарскую фигуру, мужество, лёта 1) и, подобно своему свату, заключиль рычь увыренностью, что иначе, какъ согласіемь, это дъло не кончится. -- "Какъ"! отвъчала оскорбленная княжна: "неужели этимъ способомъ обращаются къ друзьямъ или ищутъ дружбы" Отъ горя и предчувствія самаго ужаснаго, что должно было следовать за такимъ приступомъ, она впала въ обморокъ. Ее привели въ чувство; она продолжала высказывать свое негодованіе; она не хотьла слышать о бракь; она защищалась волею короля, единственнаго опекуна своего. — "Мы тебя и просить не станемъ", сказалъ наконецъ дядя и, подойдя ближе, взялъ ее за руку. Княгиня Острожская ухватила дочь за другую руку, но онъ оттолкнуль ее довольно безцеремонно и, передавая невъсту жениху, сказаль: "Возьми ее отъ меня; моя тутъ власть: я дядя". Если върить всему разсказу, княгиня упала отъ толчка на полъ; потомъ обратилась въ своимъ слугамъ съ упреками и угрозами, требуя защиты правъ своихъ. Но, видно, князь Василій въ дом'в предковъ своихъ быль сильне огорченной невестки. Онь заперь ее въ боковой комнать и вельть позвать священника, чтобы туть же и обвънчать молодую чету. Священникъ осмълился просить отсрочки до утра, въ виду того, что и княгиня можетъ спокойнъе обсудить сдёланное предложение, и сама невёста придеть, можеть быть, къ болве благосклоннымъ чувствамъ. Но князь Василій загремъль на него: "Не на совъть пригласили тебя, попе! Если не хочешь делать, что тебе велять, такь эта булава принудить". Подъ вънцемъ, княжна Острожская громко протествовала, обращаясь въ служилой шляхть, и не хотьла отвъчать на вопросы

<sup>1)</sup> Напомнимъ читателю подобную річь любезнаго всімъ балагура, пана Паска (Pamiętniki Chrizostoma Paska), передъ своею невістою.

священника. Дядя отвъчалъ за племянницу, какъ дълаютъ при крещеніи дътей.

Потомъ обвинитель Острожскаго разсказалъ королю и сенаторамъ, какъ два пріятеля совершили застольный пиръ, точно все обстояло благополучно, точно невъста не рвалась за столомъ, какъ татарская плънница, а послъ пиршества, съ средневъковою грубостью нравовъ, фактическій бракъ. 1) Еслибы то, что сообщаетъ Горницкій, не было произнесено Чарновскимъ передъ королемъ и панами рады, онъ не осмълился бы написать подобнаго скандала въ хроникъ, изъ уваженія къ шляхетской чести князя Острожскаго и князя Сангушка, которая для поляка того времени составляла святыню святынь. Еслибы подобное "дъланіе непочестныхъ речей съ бълами головами" не было въ духъ времени, въ характеръ обвиняемыхъ лицъ и въ соотвътствіи съ показаніями свидътелей, то самая чудовищность обвиненія заподозрила бы жалобу

<sup>1)</sup> Привожу текстъ обвиненія: "Gdy xiežna miasto pokarmow Izami się karmiła, bojąc się tak stryi, jako i ten nowy gwałtowny małżonek, żeby nie zamieszkali, kazali pachołkom wyniść z komnaty, za ktoremi ostatni stryi wyszedł. Co gdy się stało, uboga xiężna, iako przed kapłanem, tak i tu broniąc poczciwości swoiey, była tak silna xiędzu Dymitrowi, iż sług na ratunek zawołać musiał: przy oczu ktorych iako się pastwił nad xiężną poddaną W. K. Mci, ubogą sierotą, wnuczką onego sławnego hetmana Konstantego, corką cnotliwego Iliego, uszy święte W. K. Mci nie dopusczą mi wypowiedzieć. Nie tylko z poczciwą żoną żaden cnotliwy malżonek tak się nie obchodził, ale ani z ową, ktora wstyd zaprzedała... Ehey xięże Wasylu, gdziekolwiek iest, ku tobie mowię: i mogłżeś ty przewieść na sobie, abyś to czynił nad synowicą twoią, czego by żaden poczciwy nad niewolnica swa uczynić nie chciał? I mogłżeś zdrowym okiem na to patrzyć, gdy synowica twoia tak wele lez wylewała? mogłżeś to wycierpieć a nie wezdrnąć się, gdyś słyszał wrzask iey w komnacie, a wiedziałeś, iż nie sam tylko Dymitr był z nią w łóżnicy? Czyś tego nie wiedział, iż iako stryi synowicy iest drugim oicem, tak stryiowi synowica iest drugą corką? I także u ciebie był wielki Dymitr, także u ciebie był miły, iż dla wypełnienia pochoci iego cielesnych, dla wywyższenia domu iego, dla zbogacenia iego osoby, miałeś zhańbić dom twoy, synowice ku pośmiechu, siebie w niebezpieczeństwo czci i żywota wprawić? Nie bardzoś tego ganię, iżeś tu na sąd nie stanął, wiedząc iż przy boku Paskim ci siedzieć mieli, którzy są przyjaciołmi cnocie, uczciwości, wstydowi, a okrutni nieprzyjaciele morderzom, gwałtownikom, bezbożnikom..."

предъ лицемъ королевской рады, и она не была бы уважена. Но, видно, убъдительны были представленныя доказательства: королевская рада не согласилась даже на отсрочку суда, просимую адвокатомъ противной стороны, и тутъ же король произнесъ приговоръ, лишавшій князя Сангушка чести и защиты закона.

После этого фамильнаго дела, водворившаго князя Василя въ знаменитомъ городъ Острогъ, мы встръчаемъ имя его въ такомъ дёлё, отъ котораго зависёла вся будущность Польши и Руси, — въ съйзди на Люблинскій сеймъ 1569 года. Здісь польскіе паны сватали нашу отрозненную Русь такъ точно, какъ двое друзей — княжну Острожскую. При посредствъ короля, они настояли на "добровольномъ" соединении несоединимаго, нужды неть, что пришлось "свободныхь въ свободнымь, а равныхь въ равнымъ" присоединять замыканьемъ городскихъ бронъ, лишеніемъ должностей, королевскою немилостью и наконецъ силою оружія. "O wolnośći polska"! восклицалъ ораторъ передъ королевскимъ ареопагомъ по дълу Сангушка и Острожскаго: "i tąż się więc przed obcemi narody chlubuiemy? Nedzna nasza wolność w Polscze, w ktorev iest tak wiele swywoli"! 1) Эти самыя слова повторялись русинами въ запертомъ Люблинв. Но князь Острожскій не подаль голоса противъ знаменитаго присоединенія, которое, по словамъ поляковъ, распространило благодъянія польской свободы на всю Литву и Русь, а по суду исторіи, водворило въ Литві и Руси на мъсто русскаго, польское право, которое пролило ръки польскорусской крови и до нашего времени сохраняетъ вредное для общества вдіяніе свое. Князь Острожскій одинъ могъ бы отстоять Русь отъ, польскаго права, при своемъ политическомъ значеніи въ литовско-русскомъ обществъ; но онъ и не подумаль отстанвать.

¹) О польская свобода! и этой свободой мы величаемся передъ чужнии народами? Ахъ, какъ бѣдна свобода наша въ Польшѣ, гдѣ такъ много самоуправства!

Всявдь за темъ наступили сеймовыя совещанія о козакахь, которыхъ положеніе, которыхъ воинскія дёла, которыхъ значеніе для пограничной колонизаціи князю Острожскому были изв'єстне, нежели кому-либо изъ магнатовъ. Но мы не видимъ и туть следа его русской деятельности: онъ понималь козачество попольски; идея равноправности была чужда ему. Вм'єсто того, чтобы радоваться этому сильному органу русской автономіи, изнемогавшей въ борьб'є съ польскою, князь Острожскій заключаєть съ татарскимъ ханомъ договоръ о поголовномъ истребленіи козацкой колоніи на дн'ёпровскомъ Низу.

И развѣ это все? Нѣтъ! Въ угоду Баторію, князь Константинъ - Василій широко опустошаль единовѣрную ему страну за Днѣпромъ до Стародуба и Почепа; опустошаль единовѣрную страну въ то самое время, когда у него въ Острогѣ печаталась Библія (а ему приписываютъ чувство древняго русскаго благочестія, сознаніе русской народности, покровительство православію!). Онъ дѣйствоваль тутъ, какъ полякъ. Какъ полякъ, онъ дѣйствоваль вмѣстѣ съ Замойскимъ и противъ партіи Зборовскихъ, которая хотѣла отмстить за смерть Самуила Зборовскаго, запорожскаго гетмана, воспѣваемаго еще и нынѣ въ кобзарской думѣ. Какъ полякъ, отнесся онъ и къ сеймовому закону 1590 года.

Не вабыли всего этого козаки, и готовили представить бывшему участнику своихъ походовъ многольтній счетъ къ уплатъ. Сохранилось письменное преданіе, что именно съ 1590 года, когда состоялось грозное, хоть и безсильное, противъ нихъ постановленіе, козаки задумали отмщеніе князю Острожскому, которое осуществилось, наконецъ, подъ предводительствомъ Косинскаго. Если принять за несомнічное, что возстаніе козаковъ при Косинскомъ было такимъ началомъ открытой завзятости козацкой противъ пановъ, которое неизбіжно, даже противъ желанія Косинскаго, должно было иміть продолженіе, то имя князя Острожскаго на скрижаляхъ польско-русской исторім оборначится. передъ нами вровавыми буквами. Онъ могъ бы предупредить — и не предупредилъ — столътнюю ръзню между шляхтою и козаками.

Къ чертамъ крупнымъ прибавимъ еще мелкую, но такую, о которой можно сказать, что она очерчиваеть всего человека. Князь Острожскій владёль цёлою сотнею городовь и замковь, болбе чемъ 1.300 деревнями и получаль чистаго годового дохода 1.200.000 злотыхъ, которые въ то время, на коммерческомъ рынкъ, равнялись нынъшнимъ рублямъ, а по другимъ извъстіямъдо милліона червоных злотыхь; но при всемь этомь онь оставляль замки принадлежащихь ему королевщинь въ нолуразрушенномъ видъ. На конвокаціонномъ сеймѣ 1575 года онъ просидъ у Рвчи-Посполитой пособія на починку кіевскаго замка и, чтобы склонить сеймъ въ выдачв денегъ, доносиль сеймующимъ панамъ, чрезъ своего сына, отступника Януша, будтобы московскій парь идеть на Кіевъ съ огромными силами, которыя сосредоточены уже въ Черниговъ. Съ какимъ презръніемъ отвергнуто мизерное ходатайство богатъйшаго изъ магнатовъ, можно судить по отзыву Святослава Оржельского въ его благородныхъ запискахъ. 1) Но внязь Константинъ-Василій ни мало не быль сконфужень отказомъ. Въ 1592 году онъ выпросиль у сейма свидетельство въ томъ, что не по его волъ Ръчь-Посполитая не предпринимала починки полуразрушенных укрвиленій въ Кіев'в и Бізлой-Перкви. что на это нуженъ большой кошть, и что онъ, Острожскій, не въ состояніи и не обязанъ произвести эту починку. Кому покажется страннымъ, какъ могъ Острожскій получить подобный документь

¹) Орженьскій: "Godna zastanowienia podłość dzierzawców królewszczyzn, po większej części magnatów, posunięta do takiego stopnia, że niechcieli nawet do skarbu wnosić z powinności należnéj i prawami przepisanéj częśi dochodów, oraz zamki opatrywać. Tak Wojewoda Kijowski, posiadający z górą 1.300 wiosck, 100 miast i zamków, ani myślał o naprawie zamku Kijowskiego, tamującego drogę Moskwie i Tatarom i leżącego w najobronniejszej pozycji, owszem bezczelnie żebrał o pomoc u Rzplitéj."

отъ собранія государственныхъ чиновъ, тому сов'єтуемъ заглянуть въ англійскій парламенть передъ закрытіемъ зас'яданій; а Польша, въ отношении правильности гражданскихъ отправлений, была пониже, даже и во мивніи своего потомства, нынвішней Англіи. Напрасно король добивался послів этого, очевидно не зная о существованій документа въ рукахъ Острожскаго, чтобъ онъ исправиль пограничные замки: ихъ исправили сами мѣщане, по собственному почину, когда наконецъ умеръ престарълый кіевскій воевода. Точно такъ не могь вытребовать король отъ Острожскаго и подымнаго, котораго за много лътъ накопилось на немъ до 4.000 конъ грошей дитовскихъ. Между темъ князь Константинь-Василій платиль громадное жалованье одному каштеляну за то только, чтобъ онъ два раза въ годъ постоялъ у него за стуломъ во время объда. Домъ его быль въчно полонъ гостей, а въ числы придворных онъ содержаль обжору, который изумляль всёхъ количествомъ пищи, пожираемой за панскимъ столомъ.

Въ толив гостей, постоянно окружавшихъ магната, не преобладалъ никакой элементъ: ни русскій, ни польскій, ни православный, ни католичеческій; ни древнее русское благочестіе, ни
новыя вёроученія германской реформаціи. Это былъ рынокъ, на
которомъ предлагались всевозможные товары; это былъ рого
благсо, куда ввозили безъ осмотра все, что желали пустить въ ходъ.
На письменномъ столъ патрона православія лежали письма Поссевина или другихъ ему подобныхъ вмёстё съ письмами православнаго князя Курбскаго и посланіями аскета съ Авонской горы. 1)
Істивмунда Католива, Скарга, находилъ у него дружескую помощь въ распространенія своихъ писаній. Тутъ промелькнуда и

<sup>1)</sup> Въ сочинени своемъ "Оборона Цервви Всходней", Захарія Копистенскій говорить о князів Василін: "Монаховъ святогорцевъ релии греческой почестно приймоваль и, прикладомъ отца своего, ялмужну даваль". (Рукопись варш. библ. тр. Красинскихъ.)

зловъщая личность названнаго Димитрія, едва не погубившаго до конца русскую землю. 1) Сюда събзжались для диспутовъ и пріятельскихь бесёдь представители лютеранства, кальвинства и аріянства. На сколько каждая партія извлекла пользы изъ доступности князя Острожскаго, изъ неопределенности его характера, это ихъ дело. Мы только скажемъ, что имя княвя Острожскаго столь же громко отзывалось въ Риме, какъ въ Москве, въ Цареградъ и на Аоонъ, потому что вокругъ него увивались представители всёхъ вёроученій, точно вокругь Кіевскаго Владимира. Отъ этого-то берешь теперь съ библіотечной полки одну книгу, положимъ русскую, и находишь въ ней, что князь Острожскій-"главный деятель защиты православія противъ католичества", "глава православнаго движенія", и тому подобное, а развернешь датинскую, польскую, или даже нъмецкую книгу — тоть же князь Острожскій является приверженцемъ лютеранства, кальвинства. деизма, а современный ему папскій пунцій Маласпина называетъ его прямо атеистомъ. Каждый видёль въ немъ то, что желаль видёть, и всё, въ данный моменть и въ извёстномъ отношени, были болве или менве правы.

Такъ, были правы люди, превозносившіе князя Острожскаго за его пожертвованіе на основаніе греко-славянскаго училища въ городѣ Острогѣ, на заведеніе типографіи и печатаніе богослужебныхъ и другихъ книгъ. Это были, конечно, пожертвованія не-

<sup>1)</sup> Между сказаніями объ этомъ современниковъ, сохранилось прелестное изображеніе престарівлаго князя, нарисованное какою-то наивною личностью оныхъ дней, разумівется, столь же далекое оть дійствительности, какъ и современная намъ иконографія князя Острожскаго. Літописець, воображая, что названний Димитрій быль Отрепьевь, говорить о немъ и о его товарищахъ слідующее: "И пріпдоша въ Острозіполь, и повідаща объ нихъ князю Констянтину Констянтиновичу, и повелів имъ внити въ полаты своя, и внидоша и поклонишася ему, и видіху благовірнаго князя, сідяща на місті своемъ, возрасту мала суща, браду нийа до земли, на коліняхъ же его постланъ бысть платъ, на немже лежаще брада его". ("Сказаніе и Повість еже соділся въ царствующемъ Граді Москві и о Ростригії Гришкії Отрепьеві и о Похожденім его").

наловажныя. Свидътели щедротъ богатаго патрона имъли полное основаніе славословить его. Но другіе, съ такою же основательностью, могли бы восхвалять — и восхваляли—его за то, что мы готовы назвать пустою спесью, магнатскимъ чванствомъ и отсутствіемъ душевнаго благородства. Сумма, которую князь Острожскій платиль готовому къ услугамь каштеляну, была, можеть быть, гораздо вначительнъе той, какая шла на училище, типографію и проч. Въ заведеніи училища, въ распространеніи по Руси богослужебныхъ и другихъ внигъ, естественно, слъдуетъ предполагать намъ вліяніе на него людей, заинтересованныхъ въ этомъ хорошемъ дъль: онъ только склонялся на разумныя просьбы. Но въ наймъ вельможнаго каштеляна для лабейской должности мы видимъ самого князя Константина-Василія, съ его сотнею городовъ и замковъ, съ его милліономъ червонцевъ годового дохода, -- того самого князя Васидія, который дорожиль титломъ опекуна родных своих такъ точно, какъ и князь Іеремія Вишневецкій.

Еще превозносять князя Острожскаго за его протесты, за окружныя посланія, за участіе или даже починь въ шумныхь и грозныхъ съвздахъ для ващиты православія. Но мы не знаемъ, самъ ди князь Острожскій писаль, или только подписываль сочиненные для него попами бумаги; а хотябы и самъ, то слова словами, а дёда дёлами. Когда нужно было вломиться въ замокъ Острогъ и выдать насильно племянницу замужъ, князь Константинь-Василій не посмотрёль на гнёвь короля и на приговорь его рады, столь грозно поразившій маленькаго магната, князя Сунгушка. Но въ православномъ движеніи онъ ограничился угрозами, что собереть 15.000 или даже 20.000 войска, и не собраль ни одной тысячи. Относительно православія онъ быль такой же панъ, какъ и тъ, которые пошумъли на варшавскомъ сеймъ въ 1585 году, — не выше и не ниже ихъ. Онъ выслушивалъ просьбы и жалобы благочестивыхъ мёщанъ, вслёдъ за тёмъ бесёдовалъ съ последователями аріянскаго ученія, или съ іезунтами, а потомъ

вдевещутъ, и свидътельствовался Богомъ въ своей невинности... Въ самомъ дѣлѣ (замѣчаетъ съ катехизическою наивностью историкъ) нътъ основанія утверждать, чтобъ старикъ преклонныхъ лътъ ръшился такъ нагло лгать, употребляя въ дъло такія средства". Достопочтенный трудолюбець могь бы проследить по внигамъ порокъ джи въ историческихъ дичностяхъ и удостовъриться, что онъ гораздо свойственные преклонной старости, нежели цвытущимъ лътамъ юности или мужества. Украинскій народъ глубже вглядёлся въ жизнь, складывая пословицу свою: старому брехати, а багатому красти, хотя онъ не имъть понятія ни о Сикстъ V, ни о нашемъ землякъ Мазепъ со стороны притворства. ни о множествъ такихъ личностей, какъ Меттернихъ и Талейранъ, которые отнюдь не дълались чистосердечнъе, по мъръ того какъ старились и дряхлёли. По свойству своей природы, не своему политическому и соціальному положенію, князь Острожскій долженъ быль играть различныя роли передъ различными людьми. Развъ это ръдко встръчается въ исторіи? Что княземъ Острожсвимъ пугали враговъ православія, что съ нимъ вездѣ носились и преувеличивали тъ или другія стороны его дъятельности, это такъ натурально въ тогдашнемъ положеніи русской церкви и русскаго общества; но принимать молву XVI и XVII вѣка въ буквальномъ смыслъ, при нынъшнемъ развитіи исторіографіи, значить — возвращаться въ летописный періодъ науки. Сами хвалители князя Острожского и подобныхъ ему д'яятелей, въ конц'в концовъ, должны согласиться съ авторомъ этой написанной попросту вниги, что православіе напрасно устремляло на нихъ "исполненныя ожиданія очи": ничего не дождалось оно отъ тіхть людей, которые до сихъ поръ, по старой памяти, слывутъ передовиками религіознаго движенія въ XVI и XVII въкъ, и всъхъ меньше дождалось оно отъ князя Острожскаго. Онъ съ двадцати тысячъ войска събхалъ подъ конецъ жизни на то, что благочестиво совётоваль Львовскому братству терпеть, терпеть и терпеть.

Но за то и унія далеко не имъла такихъ успъховъ, на какіе разсчитывали католики, и какіе приписываются ей въ наше время. Интимныя сношенія папскихъ легатовъ, или нунцієвъ, съ римскою курією, сдёлавшіяся нынё явными, показывають, что захвать цервовныхъ имуществъ, подъ эгидою фанатика короля, былъ скорве предметомъ страха, нежели радости, для сторонниковъ Рима въ отрозненной Руси. Въ инструкціи, данной нунцію Ланчелотти, на основаній свідіній, сообщенных вего предшественниками, говорится, что, по объявленіи уніи, къ ней "пристало мало духовенства, а еще меньше народу". Въ двадцатипятилътіе, истекшее съ того времени, получены римскою куріею прискорбные для нея результаты религіозной дізтельности короля, сената и католической шляхты, не смотря на то, что въ это двадцатипятилетіе уже лилась кровь изъ-за уніи, и что унія имела знатнаго мученика въ лицъ Грековича, намъстника унитскаго митрополита. Онъ быль утопленъ въ проруби на Дивпрв запорожскими козаками, противъ Видубицкаго монастыря, подъ Кіевомъ. Козаки равдъли его донага и, бросая въ воду, примодвили съ трагическимъ сарказмомъ: "Благай папу, нехай тебе рятуе". Несчастный силился выбраться изъ проруби, хватаясь за окраны, но козаки обрубили ему руки. Прискорбіе римской куріи о безуси вшности уни выражено въ конфиденціальномъ документъ слъдующими словами: "Пожалуй, есть (на Руси) и опископы, и пастыри унитстіе, но почти безъ паствы, а къ тому пребывають они въ больпомъ стражь, чтобъ не прогнали ихъ и не отняли церквей, отобранныхъ у дизунитовъ. Умнъйшіе изъ епископовъ (въ Римъ) предвидять много злого отъ уніи и думають, что было бы лучше, вогдабъ ея вовсе не было. Всего больше печалить унитскихъ архіереевъ опасеніе, какъ бы имъ не остаться одинокими, когда ихъ покинутъ немногіе изъ ихъ последователей, а новые сделаются тогда еще упорнъе (въ старой своей въръ) и бъ нимъ не пристануть". По свидетельству нунція Торреса, въ 1620 году,

въ нашей отрозненной Руси было два архіепископства и шесть епископствъ унитскихъ. Въ этихъ епархіяхъ насчитываетъ онъ 13 монастырей, въ которыхъ находилось всего только до 200 монаховъ, "не болъ 200". – "Много и другихъ монастырей въ этихъ епархіяхъ", прибавляетъ онъ, "но они ваперты по неимънію монаховь, тогда какь у дизунитовь только въ одномъ. изъ кіевскихъ монастырей до 800 монаховъ". Въ 1621 году насчиталъ Торресъ унитскихъ церквей въ польской-литовской Руси 2.169, а дизунитскихъ, то есть православныхъ, только 1.089; но, судя по тому, что пастыри унитскіе оставались безъ паствы, надобно думать, что отобранныя у православныхъ церкви стояли пусты, и что, следовательно, дело уніи ограничивалось только захватомь имуществъ, приписанныхъ къ церквамъ и монастырямъ. "Не возможно выразить", говорить тотъ же нунцій, "какъ русскій народъ ненавидить датинцевъ. Увидавъ ксенза, плюють на землю съ досады и омеревнія. Оттого немногіе переходять въ унію, и труднъе отклонить ихъ отъ ихъ въры, нежели лютеранъ и кальви-. нистовъ".

Кто же останавливаль успъхи уніи? кто ей такъ сильно противодъйствоваль?

## глава Х.

Заслуга польской конституціи передъ просвіщеніемъ Руси. — Аскетическое начало въ поддержаніи падающей церкви. — Защита церковнославянскаго языка. — Монашество, какъ связь между народомъ и церковію. — Изображеніе панскаго элемента передъ народомъ, съ монастырской точки зрівія. — Нравственная поддержка міщанства въ качестві церковныхъ тратчиковъ. — Защита монашества отъ осмінній и хулы. — Значеніе Асонской горы въ исторіи русской церкви. — Обличеніе унитскихъ ісрарховъ. — Оправданіе распоряженій цареградскаго патріарха. — Сопоставленіе зма съ православіемъ.

Главная цёль унів со стороны католическаго духовенства состояла въ томъ, чтобы захватить въ свои руки церковныя имущества, посредствомъ воторыхъ оно могло бы править умами и совестью русскаго дворянства, следовательно — какъ оно думало и народа. Главное побуждение въ уни со стороны русской ісрарии заключалось въ желаніи освободиться отъ власти мірянъ, отъ их надвора и вившательства въ церковныя дела. Главная причина противодъйствія уніи со стороны мізщанъ и ихъ убогаго, гонимаго духовенства таилась въ надеждъ сохранить предковскую въру, спасти отеческія преданія, отразить вторженія въ свои святыни прищельцевъ и отступниковъ. Два лагеря вооружились противъ одного решимостью одолеть непослушныхъ, браздами и уздот востятнуть противящихся тому, что для папистовъ было болве нежели свято. Предоставляю судить моему читателю, на чьей сторовь было больше естественных правъ, этого основанія всякаго могичества, и больше духовности стремленій, слівдовательно н энтузіазма, который въ дёлё религіи и общественной самостоятельности значить все, и безъ котораго въ этой области жизни не выигрывался еще ни одинъ призъ.

Русскіе паны, Ходкевичъ и Острожскій, сдёдали великое дідо, давъ у себя пріють бъжавшему изъ Москвы типографскому искусству, которое вследъ за ними поддержали и распространили церковныя братства. Въ то время типографіи не были простою фабрикацією внигъ, какъ нынь: это были сборища энтувіастовъ которые, какъ-бы предчуствуя, къ чему искусство ихъ приведетъ человъчество, работали изо всъхъ силъ и достигали высшаго умственнаго развитія, какое только было возможно въ ихъ убогой средь. Они, силою энтувіавма, сопровождающаго всякое новое дело жизни, увлекали за собой и преданныхъ множеству пріятныхъ денятій аристократовъ, и подавленныхъ множествомъ тяжкихъ за въдминанъ. Тотъ сильно ошибется, кто типографское движеніе станеть приписывать патронамь: это было такое же дівло вліентовъ, какъ и алхимія, которая, послуживъ во времена оны приманкою магнатскому корыстолюбію, выработала для мозольныхъ рукъ нашего времени безприную науку. Типографія льстила гордости панской, давала широкій ходъ во всё стороны панегерикамъ, которые въ тъ времена казались почти такою же върною славою, какою въ наше время считается (съ одинаковой наивностью) слава литературная. Паны вмёняли себё въ униженіе домогаться ученых в степеней наравнов съ людьми низшими, но принимали охотно славу, которую ковали для нихъ многоученые и хитроумные труженники. Они величались осуществленіемъ чужой мысли, какъ величается каждый изъ насъ образованностью, которая въ сущности есть не что иное, какъ присвоение себъ чужой умственной работы, чужого умственнаго канитала. Но и ва то спасибо имъ, что не поступили они съ бъглыми типографами по-московски. Въ этомъ случав наша чость должна ударить челомъ передъ польскою конституцісю,

которая, хлопоча въ пользу своекорыстнаго вельможества, выработала для Польши, Литвы и отрозненной Руси благородное начало терпимости. Подъ ея шировимъ вровомъ, дававшимъ больше простора наглому эгоизму шляхетской массы, нежели самоотверженности скромныхъ кліентовъ этой массы, нашоль себъ пріють русскій гуманизмь, на сколько могь онъ проявиться въ русскомъ обществъ. Заблудово, Острогъ, Львовъ, Вильно, а потомъ Кіевъ и много другихъ мъстъ, пришли къ единству русскаго самосознанія посредствомъ типографовъ. Какъ въ старину монастырскіе иноки не дали русской земль впасть въ областную замвнутость и исключительность, такъ эти апостолы "нёмой проповеди", сообщаясь и лично, и посредствомъ работъ своихъ другъ съ другомъ, сблизили Литву съ Червоною Русью, а Украину съ ними объими. Никакія преследованія со стороны законной власти, действовавшей, гдв можно, беззаконно, не унимали жару рымъ они предавались своему делу. Они поступали по заповеди божественнаго Учителя: "Когда васъ будутъ гнать въ одномъ городъ, бъгите въ другой". Они тъсно связали дъло свое съ людьин науки и религіознаго движенія. Спасаясь изъ заключенія черевъ дымовыя трубы, ихъ партизаны являлись внъ городовъ, среди охранительной толпы народа, и возв'вщали пришествіе въ свъть дучшихъ людей, лучшихъ учителей церкви, лучшихъ правителей общества. Почти всё имена этихъ людей забыты; но гаковы они были и какъ действовали, историкъ видить по сравненію следующаго поколенія съ предыдущимъ.

Наши философы, выросшіе на всемъ готовомъ, отзываются съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ о тогдашнихъ писателяхъ, называютъ авторовъ прочитанныхъ ими свозь свои очки тогдашнихъ шижекъ "литературными защитниками православія въ козацкомъ духѣ"; но въ ихъ-то неловкихъ, засоренныхъ всякимъ наносомъ и неизбѣжно заносчивыхъ писаніяхъ скрывался тотъ отонь, который согрѣлъ охладѣвшую кровь русскаго организма и

даль ей новое обращение. Въ красотъ русскаго слова, въ достоинствъ русскаго литературнаго вкуса, въ независимости русскаго духа они играли ту темную, но зиждительную роль, какую въ человъческой красотъ, граціи и силъ играетъ незримый аппаратъ, варящій и переваривающій разнообразныя вещества еще грубъе, чъмъ по-козацки, для того, чтобы выработать человъку цвътущее здоровье.

Не мое дело перечислять произведенія тогдашних перьевъ и типографскихъ станковъ, и не въ такой, какъ предлагаемая мною книга, можетъ имъть мъсто подробное разсмотръніе ихъ внутренняго смысла, ихъ взаимной связи, ихъ дъйствія на современное общество и, посредствомъ нисходящихъ поколъній, на наше отдаленное время. Но произведенія одного пустынножителя тогдащимого, уцелевшія игрою случая изъ многаго множества подобных воторыя погибли невозвратно, имфють столь тесную связь съ изображаемыми мною событіями, что оставить ихъ въ сторонъ значило бы — отвернуться отъ современной живописи нравовъ, обычаевъ, страстей и влоденній. Я ужъ упомянуль объ аскетическомъ началь въ строеніи русской церкви со временъ древнъйшихъ. Оно было явленіемъ естественнымъ и необходимымъ. Заповъдь: "не любите міра, ни яже въ міръ", громко взывала къ сердцамъ, которыя, по кроткой натуръ своей, не могли предаваться роскоши полюдья, пиршествамъ среди примитивныхъ грубыхъ обрядовъ брака, оргіямъ на полуязыческихъ тризнахъ. Это были сердца поэтическія, въ лучшемъ значеніи слова. Они повиновались тому движенію, которое выражено въ стихв великаго поэта, выхваченнаго польскимъ элементомъ изъ нашей русской среды:

Kochać świat, sprzyjać światu daleko od światu.

Эти отшельники изнуряли себя постами, бдёніемъ, тяжелыми трудами и лишеніями; они, можно сказать, хоронили себя важиво, въ порывё отрицанія прелестей міра сего, ненавистныхъ имъ

въ томъ видъ, въ какомъ представлялся имъ княжеско-дружинный міръ, полный грабежа, рёзни, увіченья; но, силою жажды лучшаго, оказали русской землё услугу незабвенную. Правда, что они своею нетерпимостью наготовили даже и нашему времени иного страданій; но та же ревнивая и неприступная ни для бого посторонняго нетерпимость сохранила здоровую, девственную чистоту церкви православной, какъ опору великаго русскаго міра, какъ охрану его нравственности въ грядущемъ времени. Правда и то, что эти благочестивые пустынножители оставили послъ себя тунеядное монашество; но въ сонмахъ тунеядцевъ передали они потомству и дъйствительныхъ послъдователей благотворительной, самоотверженной, мудрствующей горняя жизни своей. Малочисленны были ихъ последователи, но темъ немене служили они свёточами русскому міру среди обнимавшей его со всёхъ сторонъ тъмы. Таковы были въ съверной Руси преподобный Сергій, новгородскій архіенископъ Геннадій, преподобный Ниль Сорскій, благородный пришлень Максимь Грекь и великій патріархь Никонъ. Что значить тунеядство Варлаамовъ и Мисаиловъ, какъ жало значить оно сравнительно съ той неоцівнимой пользой, которую принесли дёлу русской жизни немногіе представители иноческихъ добродътелей! Нигдъ нъть большаго тунеядства, какъ въ Академін Наукъ. Если сравнить суммы, ею поглощенныя и поглощаемыя со временъ Едизаветы, съ достоинствомъ такъ называемыхъ ученыхъ работъ большей части академиковъ, съ этимъ переливаньемъ изъ пустого въ порожнее; то можно придти въ ужасъ и негодованіе; но трудами такихъ людей, какъ Ломоносовъ п немногіе изъ его нетунеядныхъ преемниковъ, мы "движемся" въ мірь науки и "есмы" въ собраніи самостоятельных в націй.

Отрозненная Русь очутилась въ рукахъ чужеземныхъ монарховъ, и это имъло такое дъйствіе на ея монастыри, что люди, желавийе посвятить себя безупречному богомыслію, удалялись на Асонскую гору. Тамъ, среди агарянскаго владычества, они нахо-

дили больше отрады своему пламенному духу, нежели въ отечествъ преподобнаго Өеодосія Печерскаго. Они были правы въ своемъ выборь: они тамъ сохранили жертвенный огонь въ чистотв, чтобы, во времена дучшія, перенести его въ Кіевь и вверить охранъ новой іерархіи, вышедшей изъ болье здоровой народной среды. Въ числъ такихъ добровольныхъ изгнанниковъ быль нъкто Іоаннъ изъ Вишни. Мы уже заметили где-то, что Червоная Русь поставляла для Польши лучшихъ воиновъ, что всѣ коронные гетманы польскіе были родомъ русины. Она дала козакамъ первыхъ предводителей. Она дала церкви первыхъ защитниковъ Авторъ "Апокрисиса", этого кодекса церковно-соціальной догматики русской, который, по всей справедливости, можно бы озаглавить "Камнемъ Въры", быль землякь Яна Замойскаго. Сагайдачный и Іовъ Борецкій, сділавшіе великій повороть русской церкви къ самодентельности, были уроженцы червонорусскіе. Іоаннъ Вишенскій происходиль оттуда же. Не устолли храбрые Русичи на Поросіи, на Посуліи, на Посеміи; не удержали за собой и Поднепрія. Когда "возстогна Кіевъ тугою, а Черниговъ напастыми, и тоска раздіяся по русской земль", народная сила наша отступила въ горамъ "галицкаго осмомысла Ярослава", воторыя онъ въ свое время "подпиралъ желъзными полками"; но уже не "звонила она въ дъдовскую славу", не "побъядала полковъ кликомъ, безъ щитовъ, съ одними засапожниками". И однакожъ тамъ, въ этомъ подгорьв, держалось дружинное начало варягорусское, спустя много лёть послё татарскаго погрома, и сила русскаго движенія въ період'в новомъ началась оттуда. Карпаты и Нева — вотъ два устоя русскаго міра противъ иноземщины. Съ одного конца, со временъ Александра Невскаго, не переставала Русь вырабатывать единодержавіе, съ другого, со временъ "безупречныхъ Геркулесовъ" русскихъ, — равноправность на судъ: два великія начала, при сліяніи которыхъ, при которыхъ естественномъ взаимодъйствіи, всь ощибки и грьхи отдёльныхъ личностей изчезають безслёдно, путемъ великодушнаго вабвенія.

Воть съ этого-то южнаго конца Руси, изъ ея подгорья, удалился на Асонъ челов'ять, котораго можно назвать предтечею великихъ личностей, возстановившихъ русскую ісрархію въ виду Сигизмунда Католика, въ виду его ультра-католической рады и гремящаго надъ ними ватиканскимъ громомъ папы. До него дошолъ слухъ о зловещемъ событіи 1596 года. Ему сообщали паломники о безобразіи представителей русской іерархіи, о смятеніи православнаго міра среди умственнаго и тілеснаго разврата, о борьбъ немногихъ за весь этотъ міръ съ грозною силою соперниковь и о последнемь упованіи, которое они возлагають на щедраго, великодушнаго, могущественнаго "патрона русской церкви". Добровольный мученикъ нищеты и аскетических лишеній исполнился духа апостольской ревности, н написалъ первое свое посланіе, обращаясь въ другу Сварги. Курбскаго, аріянъ и кальвиновъ, котораго не могъ разсмотрёть ясно изъ своего подоблачнаго далека, но вмёстё съ тёмъ обратился и во "всімъ православнымъ христіянамъ Малоі Россіи, такъ духовнымъ, яко и свіцкимъ одъ вышшого стану и до конечвого". Онъ писаль темъ языкомъ, въ которомъ, для внающаго простонародный южно-русскій, древнеболгарскій и польскій, такъ очевидна борьба аборигена съ элементами пришлыми. Красоты въ сліяніи трехъ разнородныхъ элементовъ, подъ перомъ Іоанна Вишенскаго, нътъ и, по его скудной образованности, быть не чотло, но это перо исполнено силы, природнаго краснорвчія и малорусскаго язвительнаго сарказма. Съ этой стороны письма его съ Аоонской горы не лишены и для нашего времени увлестельности, а въ свою эпоху они должны были производить вліяне могущественное и плодотворное 1).

б

5

5

ŧ

t

ď e

<sup>1)</sup> Весьма жать, что мы не знаемь, гдё первоначально найдена рукопись Іоанна 1835 Вишни, и какими путями пришла она въ Императорскую Публичную Виблючеку.

На примъръ, въ тъ времена подъ славянскій языкъ подкапы вались латинцы, утверждая, что латынь имбеть будущность, а славянская річь не иміть. Полемику такого рода вели люди славные своею ученостью и красноръчіемъ, каковъ былъ, въ чи сл'в множества другихъ, іезуитъ Петръ Скарга. Русская молодежь представлявшая, въ міръ интеллигенціи, панскіе наши дома, эта обманчивая spes magna futuri, никла челомъ передъ великимі авторитетами, и въ обществъ распространялось предубъждени противъ библейскаго нашего языка, подобное тому, какое, в времена Фридриха Великаго, существовало въ Германіи противі нъмецкаго, во времена Костюшки, въ Польшъ, - противъ поль скаго, а въ наше время, въ Украинъ, - противъ украинскаго Предубъждение проникало и въ среду церковныхъ братчиковъ Они не сознавали въ себъ столько силы, чтобы постоять за до стоинство дюбезнаго ихъ сердцу языка и заградить уста автори тетамъ, которымъ была доступна сфера всего образованнаго света Одни только греки и датины, казалось имъ, были способны объ яснить "всъхъ вещей дъйства и причины". Если наканунъ откры тія Америки мудрено было вообразить Америку, то за полтораста лътъ до Ломоносова еще труднъе было найти органическув связь русскаго слова съ церковнославянскимъ, нужды нътъ, что дъло происходило на почвъ связующаго два элемента языка южно-русскаго, — на почвъ этой украинской ръчи, которая и вт наше еще время встръчаетъ обскурантизмъ среди учености. Даже польскому языку отдавали тогдашніе русскіе грамотьи наши пред почтеніе передъ славянскимъ, - тому языку, который не кто другой какъ ихъ же предки вызвали изъ ничтожества, перейдя пер вые къ нему отъ датинской рычи въ исторической дитератур (Більскій). Часто писали они книги въ защиту славянскаго язык: и православія попольски. И действительно, церковнославянскі

Это указаніе было бы драгоцінно для историка, еслибь оно было сділано Археол« *гическою Коминс*сіею при напечатаніи посланій авонскаго отшельника.

языкъ былъ труденъ для писателей и невсюду ясенъ для публики; но у нихъ, независимо отъ этого языка, была своя живая рѣчь, непротивная языку церковному, много ему обязанная своимъ складомъ и способная, подъ перомъ человъка талантливаго, сочетаться съ церковнославянщиною въ полнозвучную гармонію. Ніть, они эту ръчь подтянули къ польщизнъ, одъли ее въ польское лохмотье, въ недоноски польской грамотности, и естественно --- или робъли выступать съ этимъ языкомъ на литературное состязаніе съ учеными антагонистами, или выступали съ дерзновениемъ оборвыша, который ободряеть себя сочувствіемь такой же, какъ и самъ онъ малограмотной публики. Все таки не умъда эта несчастная бурсацкая литература сказать мъткое и убъдительное для всъхъ и каждаго слово въ пользу того языка, на которомъ совершалось грекорусское богослужение. У нея, покамъсть, не было авторитетовъ. Авторитетами для осиротълой паствы русской, для изолированныхъ братчиковъ, поддерживаемыхъ только съ виду панами, которыхъ дома уже разъбдало латинство, авторитетами безпастырной паствы явились авонскіе подвижники, и прежде всёхъ гадичанинъ Іоаннъ изъ Вишни. Мѣшая свой мѣстный говоръ съ языкомъ библейскимъ и врожденный сарказмъ съ важностію рвчи инока, онъ, можно сказать, пророчески высказался не обинуясь, о взаимныхъ отношеніяхъ трехъ языковъ, боровшихся тогда между собою въ живомъ обществъ братскомъ. 1)

<sup>1)</sup> Противь подлиннаго правописанія Іоанна сділаль я фонетическія поправви въ тіхъ словахь, которыя онь произносиль не такъ, какъ стали бы читать его писаніе въ наше время образовавшіеся на литературі общерусской и нестідущіе въ украинскомъ и галиційскомъ говорі. Кто хочеть удостовіриться въ вірности моихъ поправокъ, тому укажу на церковное чтеніе и проповіди галицьо-русскихъ священниковъ нашего времени, не только тіхъ, которые провились идеею украинскаго самосохраненія въ слові (этихъ, покамість, очень, очень мало), но и тіхъ, которые или вовсе ничего не відають объ украинской литературі (этихъ больше всего), и даже тіхъ, которые изо всіхъ силь стараются снискать расположенность противниковъ теоріи Макса-Миллера о непреодолимой для человіческихъ средствъ формаціи азыковъ.

"Евангелия и Апостола въ церкві на литургиі простымъ языкомъ не выворочайте, по литургиі же, для вырозуміння людского, но просту толкуйте и выкладайте. Книги церковныі всі и уставы словенскимъ языкомъ друкуйте: сказую бо вамъ тайну великую, яко пияволь толикую зависть имаеть на словенскій языкь, же ледво живъ одъ гніва; радъ бы его до щеты погубиль и всю борбу свою на тое двигнулъ, да его обмерзить и въ огиду и ненависть приведеть; и што нъкоторыі наши на словенский языкъ хулять и не любять, да знаешъ певно, яко того майстра действомъ и рыганиемъ, духа его поднявши, творять. А то для того диаволъ на словенскій языкь борбутую маеть, занеже есть плодоноснійшій одъ всіхъ языковъ и Богу любимійший: понеже безъ поганскихъ хитростей и руководствъ, се же есть кграматикъ, риторикъ, диалектикъ и прочикъ ихъ коварствъ тщеславныхъ, диявола вмістныхъ, простымъ приліжнымъ читаннемъ, безъ всякого ухищрения, къ Богу приводить, простоту и смиренне будуеть и Духа святого подъемлеть... Чи не ліпше тобі изучити часловець, псалтирь, октоихъ, апостолъ и евангелие, зъ иншими церкві свойственными, и быти простымъ богоугодникомъ и жизнь вічную получити, нежели постигнути Аристотеля и Платона и философомъ мудрымъ ся въ жизни сей звати, и въ геену одънти? Розсуди! Ліпше есть ані аза не знати, только бы до Христа ся дотиснути, который блаженную простоту любить и въ ней обитель собі чинить и тамъ ся упокоеваеть."

Не надъ однимъ церковнославянскимъ языкомъ насмѣхались приверженцы латинства, но и надъ охранителями его. Архіереевъ нашей отрозненной Руси они прибрали къ рукамъ давно; паны сознательно и безсознательно творили волю ихъ; городскихъ поповъ надѣялись они одолѣть съ одолѣніемъ братствъ, а братствамъ предстоялъ вѣрный конецъ съ окончательнымъ, такъ сказать, фактическимъ и юридическимъ переходомъ русскаго дворянства въ католичество; о сельскихъ попахъ они вовсе не думали:

тъхъ обратитъ въ унію, а потомъ и въ датинство, воля пана иди нагайка его доворцы. Но воть гдф была неопреодолимая для нихъ преграда — въ монастыряхъ! Одна кіевская Лавра считала до тысячи монаховъ, и эти монахи собирали медовую и всякую дань въ пользу Кіево-Печерской обители не только въ предълахъ Ръчи-Посполитой, но и по ту сторону московского рубежа. Сила экономическая всегда значила много: безъ нея сила нравственная-что душа безъ тъла. Собираніе дани въ пользу монастырей было, пожалуй, своего рода полюдьемъ, но оно значило много въ противодъйствіи польскому праву, польскому элементу и притязаніямъ датинской церкви. Въ человъческомъ низкомъ, для ума проницательнаго, часто таится великое, равно какъ и въ человъческомъ великомъ изощренный взглядъ часто открываетъ пошлое. Старинные акты свидетельствують, что монахи пользовались на своемъ полюды, такъ же какъ и изчезнувшіе ихъ друзья, варягоруссы, правомъ, коротко выраженнымъ въ уставныхъ грамотахъ словами: а ноче пити. Много, конечно, было и безобразія въ хожденіи честной брати изъ села въ село, изъ пасіки въ пасіку, но, безъ сомивнія, гораздо больше было того, для чего учреждались монастыри и для чего народъ, во всей своей совокупности, постоянно ихъ поддерживаль. Важность русскихъ монастырей не была невъдомою представителемъ того учрежденія, которое еще съ 1231 года начало назначать въ Русь епископовъ in partibus infidelium. Они прибъгали къ самому верному средству: подкопать эти устои древняго благочестія русскаго — къ дискредитованію и осм'янію монаховъ чежду людьми благочестивыми. Іоаннъ изъ Вишни отражалъ метаемыя ими стрёды съ достоинствомъ аскета и съ неподражаемымъ саркавмомъ русина. Онъ знадъ, чемъ взять во мнени своей пубмен; онъ сознаваль это силою таланта, а таланть, это органъ самой публики.

"Чому ся ты, римлянине, сміеши зъ духовного иноческого чина (писаль онъ.) Ты же ми, відаю, отповіси, мжт. каптуръ вля

страшило на голові носить, што мы зовемо клобуєть, и зась сміюся, ижъ волосье довге носить; што не вшталтовне, яко въ міхъ, оболокся, и зась поясище нікчемное скураное, или ременное черевичище, німашъ на што погледіти, или чоботища невытертиі, ажъ гадиться погледівши на нихъ; а до того — хлопъ простый; не знаеть и поговорити съ чоловікомъ, коли ёго о што запытаешъ... Тебе жъ, смішнику зъ иноческої некшталтовної одежи вопрошу: Что ти ползуеть красная и кшталтовная одежда, коли темниця вічная тя зъ нею покрыеть? Что тя ползуеть злотоглавая делія, коли адъ тя зъ нею пожреть? Что тя ползуеть алтембасовый коненякъ, воли геенна въ нідра своя тя зъ нимъ прииметь?.. Или не відаешъ, смішнику, яко на врожденных женами большомъ тая міхомъ шитая и некштадтовная одежда изображена есть? Облеченъ бо быль, рече, Іоаннъ въ одежду отъ власъ велблюждъ. То видишъ, ижъ не мовить: убранъ, яко идолъ, але просто: облеченъ, яко покаянию проповідникъ... Если бо царіе, Давидъ и иншиі, пепломъ годовы своі посыповади и веретищемъ ся одівали, и на землі голой ся пометали, и постомъ внутреннюю свою мертвили, и кости свои сушили, каючися передъ Богомъ, яко да получать милость отъ него: а ты што розуміешь о собі, выбрытвивши потылицю, магерку верхъ рога годовного повісивши, косичку иди пірце верхъ магерки устромивши и делію на собі перепявши, плече одно вышше одъ другого накокорічивши, яко полетіти хотячи? Тобі ли покаяния не треба? Віру ми ими, еще больше отъ другихъ потреба. зане дворское злое житие всі границі прироження и цноты гвалтуеть. Досить теды о одежі некшталтовной ся рекло... Уже ступимъ до невытертыхъ черевиковъ или чоботъ. Тые для того такъ инокъ носить, да тебе мирянина одъ себе отженеть и миренъ будеть: бо еслибы врасного што на собі носиль, ты бы на него миленью поглядоваль, и говорити зъ нимъ прагнуль, и порожніми бесідами заченаль; а въ томъ бы еси ему перешкоду и забаву, мысли оторгаючи отъ памяти Божия, чиниль. А коли видишь, ижь болото

маеть на черевиціхъ, и твоі очи не звикли того смотріти неохендозства, тогды бігаешъ одъ него, мерзячи тымъ неоздобнымъ строемъ; чому онъ и радъ, яко да свободно Богу ся молить... Але стой ты, кривоногий бачмажниче изъ своею кривоножною бачмагою! Чи можешъ нею такъ попрати силу вражию, яко тотъ невытертый черевичище? Мнімаю, што тя омилить тая надія. А то чомъ? Для того, ижъ сила вражия внутри и въ долині пяты твоея бачмаги седить, и она тоть строй вымислила и съ тебе ся всегда явне сміеть. А трафить ти ся передъ паномъ стояти, але подтываеть тя, да переплетаешъ ногами, то тую, то сюю напередъ поставляшчи и на пяту зась выворочаючи; а то сила вражия, куды хочеть, ногами твоіми поворочаєть для того, ижь власть въ ногахъ твоіхъ масть и сама подъ пятою седить. А черевичище невытертое пноково не такъ; але яко стало на одномъ місцю одъ вечора предъ Богомъ на молитву, тогды, яко камень неподвижный, доволь ажъ день освітить, стоить и біси одъ тоі коморки, где ся молить, далеко отганяеть... А ты для чого, брате, посміваешь внова?... Или не відаешъ, ижъ житие се плача и подвига есть, а не сміху и утіхи? Всі бо, рече, святыі плачуще изъ мира сего взийдоша... Или не відаешъ, яко въ томъ житиі, ради которого ти живещи, еще ні въ сні тобі о томъ приснитися можеть? Или не відаешъ, ижъ въ тыхъ многихъ мисахъ, полмисахъ, приставкахъ чорныхъ и шарыхъ, чірвоныхъ и бідыхъ юхахъ и многихъ шедявицяхь и келишкохь, и винахь, мушкателяхь, малвазияхь, алякантохъ, ревудахъ, медохъ и пивахъ розмаїтыхъ тотъ смыслъ еще міста не маеть? Или не відаешь, яко въ статутахъ, конституциахъ, правахъ, правтикахъ, сварахъ, прехитренняхъ умъ плываючий того помысла о животі вічномъ подняти и вмістити не можеть? Или не відаешъ, яко въ сміхахъ, руганняхъ, прожномовствахъ, многомовствахъ, кунштахъ, блазенствахъ, шидерствахъ розумъ блудячий того помысла о животі вічномъ видіти ніколи ся не сполобить? Или не відаешь, яко зе псы братство принявлий.

въ хорты, окгары, выжлы и другими кундысы и о нихъ пыльность и стирание чинячиі, абы имъ боки повны, хребты ровны и гладки были, того помысла о животі вічномъ видіти не можеш! Или не відаешь, яко на тыхь гордыхь бодавіяхь, валахахь, дрикгантахь, ступавахъ, едноходникахъ, колысахъ, лектикахъ, дрожкахъ, карытахъ котчихъ трупъ свой переміняючи, о животі вічномъ мысдити-въмістити не можеть? Иди не відаешь, яко въ замкохъ. містахъ, селахъ, поляхъ, кгрунтахъ, границяхъ розширенняхъ мысль блудячая о царствиі Божомъ мыслити не можеть? Или не відаешъ, яко много предстоящимъ гологлавымъ трепернымъ и многопернымъ макгероносцемъ, шлыкомъ, ковпакомъ, кучмамъ, высоконогимъ и низькосытымъ слугамъ, дворяномъ воіномъ и гайдукомъ-смертоносцемъ радуючийся о царствиі Божімъ не только мыслити, но ні помечтати не можеть ?.. Ныні межи дяхи кназі руський всі поеретичіли и християнства, истинныя віры, одступили. и еще на слідъ Божий худять и ропщуть, иночеський чинъ ругають, посмівають, влословять, лжуть, клевещуть, судять, мерзять, безчестять и до конця ненавидять, и, учинивши тое плодоносие. еще спастися сподівають! Не надійтеся, не надійтеся спасения, если ся до тыхъ клобуковъ зъ любовию не обратите! Я васъ упевняю и тую тайну вамъ одкрываю: еслибы тыі кантуроносці межи васъ не были, уже бы есте давно погибли, уже бы есте тыі власти давно потратили, уже бы есте тотъ декретъ на Іюдеи Христомъ реченный (се оставляется домъ вашъ пустъ), давно однесли. Але тыі влобучники вась передъ Богомъ заступають, ижъ милость Божия терпить безбожию вашому, очекиваючи васъ, да ся възратите на покаяние и въ первый чинъ благочестия устроите. А еслибы тыі межи вами не были или не бүдуть, розумъючи ровумійте, ижь яко слина исчезнене и запустіете."

Здёсь остановимся и вставимъ свое слово. Хотя посланіе обращено къ "благочестивому господарю княжаті Василію Острозскому", но въ немъ не находимъ ни малёйшей похвалы его

благочестію, никакого упоминанія о его д'влахъ по вопросу о древней русской въръ; напротивъ, изобразивъ свътскаго насмѣшника надъ иноческою одеждою и просторъчіемъ, оно пряно переходить къ богачу, точно какъ-будто о самомъ князъ Василіи, а не о комъ другомъ была річь, и возбуждаеть евангельсый вопросъ: кто можетъ спасенъ быти? и не всв ли власти и царіе бывшіе и будущіе погибли и погибнутъ? На этотъ вопросъ оно отвъчаеть, что, за исключениемъ немногихъ, которые извъствы намъ счетомъ, всё прочіе цари и богачи прежнихъ временъ погибли и оставили по себъ память своихъ дълъ на худу и въчвое поруганіе. Потомъ предлагаеть средство спасенія для властелина. Это средство заключается въ уразумения, что гордиться ему нечёмъ: напротивъ, надобно бояться отвёта за распоряжение ввереннымъ ему на время богатствомъ; что "хоть онъ и высоко сидить и выше всёхъ глядить", но, какь земля и прахъ, онъ равень съ низшими; что смёшно тёмъ величаться, что скоро измёниется и исчезаеть; что должень онь всемь отворять утробу свою въ милосердію; и что надобно хранить почитаніе, боязнь и стыдъ передъ Богомъ и святыми. Этими чертами деятельнаго благочестія анахореть канъ-будто хочеть выразить противоположныя черты, свойственныя личности, къ которой онъ обратился, и даже явно намекаеть, что, безь содъйствія святыхь, "не можеть онъ обрести милости Божіей, за забавою власти и распоряженія міромъ". "Этимъ способомъ", прододжаетъ онъ, "можетъ властединъ король или князь спастись, надёясь, однакожъ, не на свою добродетель мірскую, а на этихъ бедняковъ, которые ходять въ хвостатыхъ каптурахъ, клобукахъ и мёшковатой одеждё, въ ременномъ поясищъ и невычищенныхъ черевичищахъ". Тутъ онъ обращается мыслью ко временамъ преподобнаго Өеодосія Цечерскаго в рисуетъ его спасительное общение съ предками князя Острожскаго: "Такъ и первые благочестивые царіе християнские [въ -веровныхъ историяхъ знаходимо] пішо въ пустыню драбантова-

ли и тамъ о Христъ забавляючихся (проживающихъ) на помочъ или о причину (о ходатайствъ) въ Богу своею покорою собі еднали, и сухого хліба зъ ними ся причащали, и еще похвалу тому гошенню и честованню тымъ обычаемъ чинили, мовячи: ніколиже, рече, парская многосмышленная трапеза такъ мя не усолодила и въ любовный насытовъ не пришла, явоже твой сухий хлібъ и тое зелійце, честный отче". "А нынь", говорить онъ вслыдь за симъ, "русскіе князья всть оеретичились между ляхами и отступили отъ христіянства, отъ истинной в'тры". Не выгораживаетъ прямодушный инокъ ни одного, всёхъ обвиняеть въ отпаденіи отъ православія, точно какъ-будто зналь онъ, что de facto не было уже православія и въ дом' самого Острожскаго. Потомъ насъ поражаетъ въ его строгой рѣчи глубокое уразумѣніе силы, таящейся въ пренебреженномъ богатыми и внатными людьми иночествъ. "Увъряю васъ и открываю вамъ великую тайну: еслибы не было между васъ этихъ кантуроносцевъ, то давно бы вы уже погибли, давно бы утратили свои высокія міста, давно бы совершился надъ вами приговоръ: се оставляется домъ вашъ пустъ". 1)

Іоаннъ изъ Вишни поучалъ разумѣнію истины своеобразно; его премудрость была убѣдительна для "чадъ премудрости", въ какомъ бы низкомъ званіи они ни прибывали. Самый выборъ простонароднаго языка, попорченнаго, какъ и въ наше время въ

<sup>1)</sup> За этимъ потокимъ грозящаго краснорфчія, перечисляєть онь счастивецевъ міра сего, отвергшихъ "русскую простоту", и въ числё ихъ именуетъ князя Константина Острожскаго, "который отвергъ простоту христіянскую и ухватился за мірскую хитрость папской вёры, точно за привлекательную цацку. Но долго ли такъ пожилъ? исчезъ и пропалъ! А почему плода послё себя не оставилъ? Потому, что христіянство погубилъ". Послёднія слова представляются несообразными. Пишетъ человёкъ къ Острожскому и говоритъ о немъ, какъ о мертвомъ! До боле удовлетворительнаго объясненія этого мёста въ иноческомъ посланіи, я такъ себё толкую его. Іоаннъ получалъ разновременно и отъ разныхъ людей о князё Острожскомъ извёстія словесныя и письменныя. Въ однихъ Острожскаго называли Василіемъ, въ другихъ Копстантиномъ; въ однихъ его

Залиціи, польщизною и приправленнаго языкомъ церковнымъ, юказываеть, что писаль онь не для высшаго класса. Іояннь навываль смёло на бой "прегордую Латину": онъ чувствовать за весь народь. "Съ нами Богъ восточными"! восклицаль онъ, празумъйте, языці и ты, прегордая Латино, и покоряйтеся, іко съ нами Богь!" Эти слова звучать въ нашемъ слухв соверпенно иначе, нежели звучали изъ устъ абонскаго инока въ слухъ гвхъ, для кого предназначались. Каждое время имъетъ свой кличь, отъ котораго трепещеть предчувствиемъ или восторгомъ гормества стойкое въ борьбъ сердце. Для своего времени кличъ Іоанна изъ Вишни быль спасителенъ. Безъ потрясеній, которыя производиль въ сердцахъ голосъ, такихъ отщельниковъ, каковъ быть Іоаннъ Вишенскій, голосъ, пожалуй, дивій, пустыннонреизительный, но темь не мене вышій, безь того трепета жизни, который возбуждаль онь въ обществъ львовскихъ, виленскихъ, витебскихъ, кіевскихъ братчиковъ, мы бы не дожили до того, что видимъ наконецъ русскую семью почти всю уже собранною н готовящеюся, хоть поздно, пріобщиться таинъ всемірной жизни.

Всего важнѣе было для Іоанна удержать безпастырную паству русскую въ демократическихъ понятіяхъ о ничтожествѣ панскаго превосходства. Онъ топталъ передъ ея глазами гордость богатства и роскоши запыленнымъ и грязнымъ чобочищемъ своимъ; онъ докорялъ вертлявому и пустому отступнику его мнимымъ превосходствомъ. "Чомъ ся сміешъ зъ инока, ижъ онъ не уміеть съ тобою говорити и трактовати? (вонрошалъ онъ)... А што жъ ты

твании, коть не совсёмъ, въ другихъ прямо причисляли въ тёмъ, которые, по выраженію народной пёсни, "пьютъ да гуляють, ляхомъ вырубаютъ". Отпаденіе въ затинство Януша Острожскаго могли смёшать съ отпаденіемъ Константина. Но что вначать слова: "плода послё себя не оставиль"? Янушъ Константиновичъ чти Васильевичъ действительно умеръ бездётнымъ, но въ 1620 году. Это уже, отевидно, поздивищая вставка въ посланіе Іоанна. Іоаннъ писаль не послё 1620 года, а вскорё послё Брестскаго собора: ибо поводомъ къ посланію послужиль присвиная ему книжкз, изданная противъ "Апокрисиса".

здороваго знаешъ?... и отъ кого ты ся научиль, да бесідуешть доброе?... Альбо мнімаешъ, ижъ ся ты чого пожиточного въ замтузі (въ замкъ) научилъ? албо мнімаешъ, ижъ ты што цнотливого у курвы (проститутки) слыпаль? албо мнімаешь ижь ты што богобойного отъ шинбарки навыкъ? албо мнімаешъ, ижъ ты что розсудного отъ дуден и серипки и фрюярника разобралъ? альбо мнімаешь, ижь ты оть трубача, сурмача, пищалника, шайманика, органисты, рекгалисты и инструментисты и бубенисты што о дусі и духовныхъ річахъ коли слыщаль? альбо меімаешъ, икъ ты отъ всіхъ пастыревъ, мисливцовъ или возовозовъ, возниць нии скачемудрець, кухарокъ или пирогохитрцевъ-пекаровъ што о богословиі навывлъ? Чомъ ся ругаешъ, брате дворянине, зъ. инока, ижъ невмість съ тобою говорити?... Што жъ инокъ не уміеть говорити съ тобою, коли ты иноковы бесіды не приимаеши и яко несъ встеклый (б'йшенный) отъ своего пожитку и спасения бігаеши? Если зась ты што иноку сказовати хочеши, не маешъ нічого такового въ скарбі сердца своего, чимъ бы еси его своіми повістьми и до конца отруль. Уже бо иновъ отъ твоего смрада твоей премудрости світской свое начиння душеносное очистиль, твой разумь, который ты носишь, изблюваль, изврацаль и сплюваль, и тоть сосудь душевный слезами помыль, постомъ, молитвою, скорбми, бідами, трудомъ и подвигомъ выжегъ, выпікъ и выполіроваль, и новое чистое насіння богословиі посіяль. И того ли ради, брате милый, ругаеши инока? и того ради дурнымъ зовеши и посміваещи инока?... Или не відаеши, еслибы не вміль иновъ съ тобою говориши, -- больше его невмілое молчание, нежели твоя изученая философия! Не видишъ ли, ижъ тотъ простинею на пути живота вічного стоить, а ты въ мудростию мирскою еще на пути погибельномъ стоиши!... Не ругайся, да не поруганъ будеши; не смійся, да не посміянъ будеши; не безчести, да не обезчещенъ будети".

Съ разныхъ сторонъ подходила польская партія въ иноку,

эльзя ли его низвести съ той высоты, на которой онъ стояль во въніи своего народа. Не удавалось осмъяніе, — старались выстаить передъ народомъ сребролюбіе, обжорство и пьянство чернеовъ. Но народъ зналъ чернецовъ со временъ преподобнаго Өеожія; видаль онъ чернецовь и на лавкь и подъ давкою, однакожъ эхранилъ убъжденіе, что они — хранители святыни церковной указатели пути къ духовной жизни, нужды нётъ, что между ими встречаются грешники и безобразники. Разве изва этихъ вмонившихся отъ пути "Христова (говоринъ Іоаннъ) самый тыть Христовъ и путь живота вычнаго уничтожился? Вовсе ныть! Гуть Христовъ цель стоить, а погибли только те, которые съ нео совратились". Стоя между своею безпастырною паствою и враами православія, онъ не даеть имъ раздучить народъ съ единтвеннымъ безопаснымъ убъжищемъ русской въры — съ монашетвующимъ духовенствомъ, которое не было такъ раздроблено, акъ свътское, и стояло фалангами всторонъ отъ житейскаго торища. Онъ отвъчаетъ искусителямъ народа побъдительно:

"Але зась речеши, яко зло житие мають иноки, по корчмахъ одять и упиваються, и по годахъ (балахъ) обіды чинять, и прияельство собі зъ мирскими еднають, и до того гроші збирають и а лихву дають? О, если гроші збирають и на лихву дають, а слибы и на лихву не давали, але при собі ховали, купа до купы ривязовали, грошъ до гроша для розмноження прикладали, таовыхъ сміле можешъ назвати тымъ именемъ: Іюда, рабъ и летець, другъ и предатель, образомъ въ апостоліхъ, а діломъ въ радцахъ: образомъ въ спасаемыхъ, а діломъ въ пропадаемыхъ, бразомъ въ ученикахъ, а діломъ въ продаемыхъ.... А о обідахъ папиттю, если того грошовою гріха инокъ не чинить и не тереть нічого въ своімъ схованню, а трафиться ему одъ того грева и одъ того горла звытяжитися, тому ни мало не чюдуйся: и тому вірую, што трафляется и то въ вашей земли иноку, ижъ насомъ и переночуєть въ корчмі. Не все бо пшениця въ посільность пость переночуєть въ корчмі. Не все бо пшениця въ посільность пость и переночуєть въ корчмі. Не все бо пшениця въ посільность пость пость

ванню ся знаходить, але знайдешь другую нику, которая боль шей куколю, нежели пшениці народить. Также и межи иножи в доспіянню на звітяжство того чрева мало іхъ есть; абовімъ подвить и борба есть жизнь тая, котороі ты не знаешь: бо еще ест на войну не вибрався, еще еси доматуръ, еще еси кровоідъ, масоідъ, волоідъ, скотоідъ, звіроідъ, свиноідъ, куроідъ, гускоідъ, итахоідъ, сытоідъ, сласноідъ, маслоідъ, пирогоідъ; еще еси периноспалъ, подушкоспалъ; еще еси тілу угодникъ; еще еси тілолюбитель: еще еси кровопрагнитель; еще еси перцолюбець, кгвозде колюбець, кминолюбець, цукролюбець и другихъ брідень горко и сладколюбець; еще еси конфактолюбець; еще еси чревобісник еще еси гортановстекъ (гортанобъснователь); еще еси гортанокгратель; еще еси гортаномудрець; еще еси дитина; еще еси младенець; еще еси млекопий. Якъ же ты хочешъ біду-военника; быочогося и боручогося, у ціцьки матерное дома сидячи, розознати, розсудити ?... Не суди жъ, брате, да не осужденъ будеши. и обрати свои очи, помысли на себе самого, якъ ся усправедивишь Богу зъ того корчмарства, которое всігды во аді чрева своего носишъ, и которое смачнійшее пиво, медъ или вино, коштуючи тое, гордомъ глытаещи, а которое тобі не любо, тое подлійнимъ черевомъ возницькимъ, мысливскимъ травишъ и давати повеліваеши... Тому неборакові въ місяць разъ трафиться напитися, и то безъ браку: што знайдеть, горкое ли, или квасное, пиво альбо медъ, тое глощеть, только бы тую поганку утробу насититы моглъ; а по насыщению зась терпить, въ келию влізши, доколі ся ему другий такий празникъ трафункомъ намірить 1). А въ теб€

<sup>1)</sup> Въ 3-мъ томѣ "Историческихъ Монографій Н. И. Костомарова (стр. 206. приведено мѣсто изъ Іоанна Вишенскаго о монашескомъ чоботищѣ, по сравненіше его съ башмаками свѣтскаго щоголя и, между прочимъ, приписываются автор заоонскихъ посланій слѣдующія слова: "а ты, кривоногій башмачникъ, на сеомът томенькихъ подошеахъ перевамиваешься съ бока на бокъ... оттого, что у тебя ст носкахъ, занутыхъ къ верху, бѣсъ сидитъ". Слова, напечатанныя здѣсь курсиюмъ принадлежатъ кому-то другому, но не Іоанну Вишенскому. Я перечитывать при

што середа, то Рожество череву; а що пятниця, то ведикдень весілля правновання жидівського кромі другихъ розрішеннихъ дній. мовлю. А предся себе видіти не хощеши, але на бідника хулный языкъ вывернуль еси. А еслибы и такъ было, жеби отъ бісовъ зманеного инока въ корчмі пиючого виділь еси, однакъ, день обо два забавившися, зась на покуту и плачь въ келию біжить и за зие два дні 40 дній добрыхъ наміщаеть, постить, алчеть и страждеть, за долгь гріховный покутою платить и отмидаеть. А ты всігди въ корчиі живеши, и самъ шинкаремъ еси, корчиы запродаещи, додський сумніння опоіваеши скупостию корчемного торгу, зъ Афраимами жидовскими людское чрево оціневаети, а предся тое поганство видіти не хочеши, и очи суда, щобъ себе не видіти, заамуриль еси. Видиши ди, въ якой пивниці содомской седиши, и руки и ноги отпилъ еси, и до конца обсзуміль еси. А то зась не видиши, ижъ за твоимъ черевомъ бочки зъ нивами, барида зъ медаии, барилка зъ винами, шкатулы зъ фляшами, наполнеными виномъ, малвазиею, зъ горілкою горко-дорогою волочять, а предся тое корчмарство свое видіти не хочеши, але на бідника зуби наостривъ еси" <sup>1</sup>).

межно его посланія, и не нашоль въ нихь также и слёдующихь курсивнихь словь, приведенных въ той же книгь (стр. 207): "случаются и пиры и пьянство, да за но не бываеть у нась проклятой музыки; при томь, если инокь когда-инбудь навется, то не разбираеть и не привередничаеть, горькое или сладкое попадется ещ, инво, или медь, — все равно, лишь бы хмыльно и весело было, а бываеть это разви въ больше праздники; за то въ посты проживають очень воздержью, вкушають капусту и рыдьку, пишу покаянія достойную". Этоть курсивь придаеть Іоанну пзь Вишни что-то общее съ Варлаамомь и Мисанломь въ корчив на Литовской границь. ("Борись Годуновь", Пушкина). Мий и, надёюсь, моему читателю онъ представляется личностью разряда иного. Кстати уже замытить, что нёть въ посланіяхь Іоанна Вишенскаго и слёдующей болговии: "По старосвится собравшись въ бесыду, поысть, попить, повеселиться — это еще полючим грыха: додовская простота соблюдается; человыкь не пристращается то земному; а воть какъ выдумывать споссбы къ веселью — воть первый грахъ"! (стр. 207).

<sup>1)</sup> Такія обширныя выписки изъ источниковь, я знаю, не принято дёлать. Странный, обветшалый языкь аноискаго апостола сдёлаеть чтеніе этихъ страннуь

Посланіе свое Іоапнъ Вишенскій заключиль презрительнымъ возгрѣніемъ на преимущества рожденія, которыя онъ подчиняетъ превосходству духа. Это быль вызовъ на битву за самое дорогое для обѣихъ сторонъ. Онъ наказываетъ—писаніе свое "пропустить всѣмъ до ушей", не боясь ляха. "Тотъ бо страхъ ляховъ", говоритъ онъ, "за безвірие ваше на васъ попущенъ, да ся познаете, если есте христляне, или еретики".

До сихъ поръ въ украинскомъ простонародьи, и особливо между горожанами, хранится благодарная память объ Аеонѣ. Они конечно упустили изъ виду нить преданій, но тѣ пожертвованія, которыя они туда посылають по собственному почину (очевидно и понятно, безъ поощренія со стороны мѣстнаго духовенства), эти пожертвованія, подъ оболочкой простодушнаго вѣрованія въ аеонскую святыню, дають намъ видѣть преемство того чувства, которое, въ критическое время православной церкви "въ польской земль", связывало безпастырную Русь съ Аеономъ. Іоаннъ дѣйствоваль по примѣру апостола Павла: посланія свои передаваль онъ черезъ руки близкихъ людей, соподвижниковъ своихъ, которые живымъ голосомъ дѣйствовали на сердца и утверждали братскія общества въ надеждѣ на лучшее время. Второе изъ дошедшихъ до насъ посланій принесъ на Русь проигуменъ аеонскій. "Дошель до меня слухъ изъ лядской земли, то есть Малой Русіи",

тягостнымъ. Это я также знаю. Но, во первыхъ, предлагаемая книга, "въ глазахъ автора, есть только набросокъ того, какъ по его мивнію, должна быть написана исторія его родини",—это не болве, какъ подготовка къ будущей работв, картонъ, по которому напишется картина, подмалевокъ, мвстами даже не проложенний. Во вторыхъ, при такомъ извращеніи характера важивйшихъ памятниковъ нашей южно русской старины, какому подвергся "Апокрисисъ", названный сочиненіемъ, написаниниъ по-козацки, и Іоаннъ Вишенскій, низведенный, въ передълкъ, до тривьяльнаго монашескаго балагурства, необходию было показать этого защитника беззащитной церкви русской документально. Въ третьихъ, наконецъ, авторъ имветь въ виду не столько петербургскую или московскую публику, сколько ту (а она никакъ не малочислениве и, по своему значенію въ вопросѣ, не маловаживе столичной), которая будетъ читать Іоанна Впшенскаго, вовсе не затрудняясь языкомъ.

писалъ онъ, "какъ на васъ напали злыя ереси, и потому послалъ а отца нашего Саву проигумена, отъ святыхъ Павла; а вы, Христовы христіяне, примите его съ радостью и сотворите милостыни, о чемъ васъ просимъ". Посланіе начинается громкимъ и угровающимъ воплемъ, точно какъ-будто снова роздался гласъ вопіющаго въ пустынъ:

"Тобі въ землі зовемой польской мешкаючему всякого возраста, стану и преложенства народу руському, литовскому и лядскому, въ розділеныхъ сектахъ и вірахъ розмаітыхъ, сей гласъ въ слухъ да достиже.

"Ознаймую вамъ, якъ земля, по которой ногами вашими ходите.... на васъ плачеть, стогнеть и вопиеть, просячи Сътворителя, яко да пошле серпъ смертный, серпъ казні погибильноі, жоже древле на Содомляны, и всемирного потому, котрый бы васъ выгубити и искоренити могъ, изволяючи ліпше пуста въ чистоті стояти, нежели вашимъ безбожствомъ населена и беззаконвыми ділы осявернена и запустошена... Где бо ныні въ дядсьюй землі віра ў где надежда ў где правда и справедливость суда ў где покора ? где евангельский вановіді? где апостольская пропондь ? где хранение заповідей Божиіхъ? где непорочное священство ? где престоносное житие иноческое ? где простое, благоговінное и благочестивое християнство? Не все ли превратися въ паче всіхъ явыкъ нечистыхъ нечестнійшее житие и безвірие ?... Анесь бо въ Лядской землі священники всі, якоже древле нікогда Елизавелини... жерці, чревомъ, а не духомъ, офірують, панове зась вадь Бога богами вишшими надъ своими подручными подданными си починили... Вмісто евангельскої проповіді, апостольскої науи и святых закона и ограничення цноты и учтивости сумнення тристиянського, ныні поганський учителі, Аристотолы, Платоны и другиі тим подобныі машкарники и комедійники въ дворіхъ Христа Вога владіють, вмісто зась смиренныя простоты и нищеты гордость, хитрость, матлярство и лихоимство владість... Покайтеся убо, всі жители тоя землі, покайтеся, да не погибнете двоякою погибелию, и вічною и дочасною, оть скорого гніва Божия нагло!... На пановъ же вашихъ русского рода, на сыны чоловіческия не надійтеся: въ нижже ність спасенпя! Всі бо живого Бога и віри яже въ него отступили, прелести же сретической, любві духа тщеславного, жизнолюбовию и лихоимству ся поклонили.

"Ла провляты будуть владыки, архимандриты и игумены, котрыі монастырі позапустівали и фольварки собі зъ мість святихъ полинили, и сами только зъ слуговинами и приятельми ся въ нихъ твлесне и скотски переховувають; на містохъ святыхъ лежачи, гроши збирають; съ тыхъ доходовъ, на богомольці святиі наданыхъ, діввамъ своімъ віно торгують, сыны одівать, жены украшають, слуги умножають, барвы справують, приятелі збогачують. кариты зиждуть, возники сытые и единообразные спрягають, роскошъ свою поганськи исполняють. А въ монастырі рікъ и потоковъ, въ молитвъ въ небесному кругу текущихъ, иноческого чина, по закону церковному, видіти ність, и місто бдіния, пісні и молитви и торжества духовного, исы виють, гласять и ликують... Владыки бо безбожниі, вмісто правила и книжного чтения и поучення въ законі Господні день и нощъ, надъ статутами и лжею унесь вікь свой упражняють и погубляють, и, вмісто богословия и вичмания настоящого жития, прелести, хитрости человіческия, джи щекарства и прокурацій диявольского празнословия и угождения ся учять... Сего ради ее глаголеть Владыка Господь Саваосъ: О горе мощнымъ и предожонымъ (высоко поставленнымъ) въ лядской землі! не престанеть бо ярость моя на противность ихъ, и судъ дукавства ихъ и противления надъ ними учиню, и наведу руку мою на нихъ, и роспадю бідами и искусовъ въ чистоту... и будеть пріпость ихъ яко паздерие згребное и діла ихъ яко искры огнены, съжегуться беззаконниці и грішниці вкупі, и не будеть угашаяй"!

Вследь за темп онъ нишеть посланіе къ предателямъ православія, Ипатію Потію, Кириллу Терлецкому, Леонтію Пелчицкому, Діонисію Збируйскому п Григорку, какъ называеть онъ Гедеона Болобана, который, до посвященія своего, носиль имя Григорія. Становя его наравив съ отступниками, Іоаннъ Вишенскій высказиваетъ свою солидарность съ церковнымъ братствомъ Львовсник, въ глазахъ котораго онъ быль "врагъ Божій и чужий вівры его". Асонскій иновъ въ этомъ случав обнаруживаеть ту же самостоятельность сужденія о томъ, что есть, а не кажется, боторая видна въ его отзывъ о панахъ, которыхъ обвиняетъ въ отступничествъ поголовно, нужды нътъ, что пъкоторые продолжали еще пантроиствовать надъ русскою церковью. Въ новомъ посланіи своемъ онъ желаеть предателямъ-архіереямъ ниспосланія свыше памяти покаянія и страха геенны. До него на Авонъ дошло сочинение ихъ: "Оборона Згоды въ Латинскимъ Костеломъ п В фрою Риму служачею" (какое наивное самообличение)! На немъ лежала нравственная обязанность обличить непризванныхъ представителей православной церкви передъ ея членами. Онъ относится пъ этимъ "бискупамъ" саркастически. "Изумило меня", пишеть онъ, какъ и откуда получили вы такой даръ блаженства п святости, что дерзнули соединить въру съ безвъріемъ? Надивясь этому достаточно, сталь я искать въ вашей жизни следа евангельскаго, который привель вась къ высокому вашему положению. Но ваши милости алчущихъ заставляете голодать и дълаете бъдных ваших подданных жаждущими; вы обдираете техь, которые завъщаны благочестивыми христіянами на прокормленіе сироть, и похищаете съ гумна стоги и оборги; вы, съ вашими слугами, пожираете ихъ трудъ и вровавый потъ; лежа и сидя, смёясь и играя, курите перепущаныя горілки, варите троякое самое дорогое пиво и вливаете въ пропасть ненасытнаго чрева; вы и ваши гости пресыщаетесь, а церковныя сироты алчуть и жаждуть, а бъдные подданные, въ своей неволъ, не въ состояния удовлетво-

рить годовому обиходу, тёснятся съ дётьми своими, уменьшаю шищу свою со страха, что не хватить хлібо до будущаго уг жая... Не вы ли забираете у бъдныхъ подданныхъ изъ оборы в ни, волы, овцы, тянете съ нихъ денежныя дани, дани пота и тр да, обдираете ихъ до живого, обнажаете, мучите, томите, тони летомъ и зимою въ непогодное время на комяти и шкуны; а с ми, точно идолы, сидите на одномъ мъстъ, а если и случится п ренести этотъ оплодотворенный трупъ на другое мъсто, то пер носите его безскорбно на колыскахъ, какъ-будто и съ мъста і трогаясь. Между твиъ бъдные подданные день и ночь трудятся мучатся для васъ, а вы, высосавъ изъ нихъ вровь, силы и плој трудовъ ихъ, обобравъ ихъ до нитки въ оборъ и коморъ, сорва цовъ своихъ, которые стоятъ передъ вами, одъваете фалюнд шами, утръфинами и варазіями, чтобы насытить око свое враси глядствомъ этихъ прислужниковъ, тогда какъ бъдные подданнь не имъють и простой сермяжки доброй, чтобы покрыть нагог свою. Вы съ поту ихъ наполняете мъшки волотыми, талярам полталярками, ортами, четвертаками и трояками; отводите в шкатулахъ удобныя мъста для почиваныя поименованныхъ особ а у этихъ бъдняковъ нътъ и шеляга на покупку соли".

Потомъ онъ доказываетъ, что единственно корыстъ іерархов была побужденіемъ ихъ къ унів и наградою за нее. "Теперъ ве говоритъ онъ, "тучнитесь, кормитесь, питаетесь, насыщаете чрег роскошными снідьми, услаждаете, смакуете, мажете, собі уго даете, волю похотную во всемъ исполняете... Теперъ вы слуг лічбою двояко и трояко, нежели перво есте міли, умножаете; сля вою віка сего корунуетеся, въ достаткахъ безпечальныхъ и рок кошныхъ, якъ въ маслі плываете, дочки богатымъ віномъ бе скупскимъ обвінуете, зятей панами пышногордійшими почины есте, и своихъ повинныхъ (родныхъ) церковнымъ сиротским убозскимъ... добромъ обогатили есте, татулы имъ славнійшие світа сего починили есте, отъ войскихъ на подкоморихъ, отъ под

коморихъ на судій, отъ судей на кашталяны, отъ кашталяновъ на старосты, отъ старость на воеводы переворочаете... Не ваши милости ли большей ныні маете, нежели перво есте иміли, и богатшими и пышнійшими есте, нежели перво есте были? А если не правду мовлю, отвалімъ тотъ надгробный камень и узримъ явно все житие ваше першее въ мирскомъ стану и ныні рекомо въ духовномъ, хто што перво быль и што иміль, и хто теперь есть и што имаеть. Начну жъ отъ мирославнійшихъ. Перво его милость вашталянъ Потій, если и кашталянства титуль догониль, але только по четыре слуговины и въ одежді, якая барва въміститися могла, за собою волочиль, а нині, коли бискупомь зосталь, перебіжить лічба и десятковая, и барва суто дорожшая и славнійшая. Также и его милость арцибискупъ, коли простымъ Рогозиною быть, не знаю, если и два слуговины переховати на службу свою могиъ, а ныні лічбою переважить и десятокъ, барвою ровно съ першимъ. Также и Кирило, коли попомъ простымъ былъ, только дика за собою волочиль, которому кермашами пирожными зашату чиниль; а ныні, коли бискуномъ зосталь, догонить слугами и барвою первыхъ. Также Холмскій, коли въ Луцку жилъ, "Сексономъ, ("Саксонское Зерцало", собраніе законовъ) и "Майдебурскить Правомъ" свое черево кормиль, а ныні, коли бискупомъ осталь, мусить быти, и слуговинь собі набыль. Также и Григорко, води дворяниномъ Рогозинымъ былъ, и хлопчика не имілъ, а ныні, чусить быти, и тоть теперь, коли бискупомъ зосталь, въ череві ширший, въ горлі сластолюбнійший, въ помыслі высочайший, въ достатку богатший и въ слуговинахъ довольнійший. А Пинского в первомъ житию не зналемъ, але по нынъппнемъ показуеться, што и тоть, якъ другиі, также единою, бо вижу, якъ не вслідъ Христа, но вслідъ світа сего пилькгримацію всі вишреченые трудять... Не днесь ли каштеляны, дворяны, жовнірми, воіны, кровопролийцями, купцями, медвідниками, а утро попами, а по утру бискупами, а по утру утрешнімъ арцибискупами починили есте"?

Еще нужно было авонскому апостолу поддержать на Рус вначеніе цареградсваго патріарха, который даль спасительнуї силу братствамъ среди падающей въ развалины грекорусског церкви, и отъ котораго надобно было ожидать въ недалевомъ бу дущемъ возстановленія этихъ дорогихъ развалинъ. Сочинені Сварги и многихъ другихъ папистовъ, распространяемыя по на шей отрозненной Руси, наполнены доказательствами, что патрі архъ унижаль русскую церковь своимъ первосвященствомъ, як рабъ турецкаго султана, и осворблядъ ея достоинство поощре ніемъ свётскихъ лицъ во вмінательству въ церковныя діля Іоаннъ изъ Вишни во всёхъ четырехъ посланіяхъ своихъ игно рироваль такъ называвшихся старшихъ братчиковъ церкви, кап людей отпетыхъ, и говориль только о младшихъ. Те были у него почетные, номинальные, а эти действительные члены обществ върующихъ. Онъ приводить слъдующее заглавіе одного отдыл опровергаемаго имъ сочиненія о согласіи съ латинскимъ косте JOM'b.

"Яко дурный, неславный и непожиточный быль приівдь Іере "мея патріарха, а тымъ, ижъ хлоповъ, простыхъ шевцовъ, и сі "дельниковъ и кожемяковъ надъ епископовъ преложилъ и увесь по "рядокъ церковный, отъ духовенства отнявши, світскимъ люден "въ моць подалъ, въ чомъ великое уближение власти епископско "учинилъ".

"Якъ же вы ся духовными... и вірными звати можете", не шеть Іоаннъ, "коли брата своего подлійшимъ одъ се́бе чинит уничижаете и ни за што быти вміняете, хлопаете, кожемякаете сідельникаете, шевцями на поругание прозываете?... Повіждь мі и свідоцтво дай,—не гордую хулу и дмение, але божественном гласа писаниемъ покажи.... А коли ты показати то не можешь яко ты ліпший надъ хлопа, а самъ ся гордостию чинище,—якт

же ты духовнымъ или наветь и християнномъ простымъ зватися можеши?... Што жъ чинить (патриархъ)? Созываеть стадо словесное овца Христовы, будь кожемяки, сідельники, шевці, всякого стану, чина и возраста православныхъ християнъ. Съзвавши сихъ, мовить въ нимъ тыми словы: ""Спасайтеся, братия моя, сами, а пастирми спастися не можете.... Спасайтеся, братия моя возлюбленная, вірное стадо Христове, руський благочестивий народе, сами; спасайтеся вірою, спасайтеся заповідьми евангельсими, спасайтеся закономъ отеческимъ, спасайтеся честнымъ и піломудренымъ житиемъ"... Повідте жъ мя тое, о блеветниці! того ли ради патриаршинъ неславный и безпожиточный приіздъ быти свазоваете, яко овца своя союзомъ любве, закона, віры и единомыслия едностию связаль, совокупиль, утвердиль и укгрунтоваль? То ли и Христа дурнымъ и непожиточне до Герусалима пришедшого наречете, который, видівше архиерее и пастырі безплодныі, м'вста церковныі въ широкихъ реверендахъ позасіданыі, обідовъ и вечерей торжественыхъ пильнуючиі, по торжищахъ славно ходящиі, въскрылия реверендъ за собою волочащиі, зъ оныхъ духовенство духовное церковного строения и ряду зодравши, на простыхъ сітоткателей рыболововъ вложилъ, последиже и кожемявъ въ тое достоинство увлеклъ? То ли и Христосъ для того одъ васъ будеть дурнымъ и непожиточнымъ названъ, явъ и патриарха?... Поступімъ зась, для чого патриарха рядъ церковний на хлопы, кожемяни, сідельники и люди світские вложиль, а бискуны въ томъ достоінстві пренебрегаль и голыми чести быти поваваль и обеджениемь власти ихъ конечної учиниль? Пытаю васъ, бискупы, скажіте ми тое. Христосъ Владыка-Богъ, коли спасение пропов'вдати вселенній послати хотіль, архиерее ли ісрусалимский на тое достоинство избралъ? Анну и Кайафу ли тою годностию почтимъ, и оныхъ ли на тую службу оную воззвалъ?... Але вогда добрый Владыва на проповідь выбраль простыхь клоповъ, смиренныхъ нищихъ, беззлобивыхъ рыболовоиъ, вожемикъ,

и тымъ церковъ свою поручилъ въ шафунокъ, спасение человіческое, досвідчивши ихъ быти вірными, здециль (ввёриль); такъ же власне и патриарха, сліда Христова держачися, учиниль: тымъ. которыхъ быти не еретиками, не отщененцами, не развратниками благочестия досвідчивши, церковъ Христову и своего пастырства моць строения влециль, и якъ еі хранити оть ереси антихристового учения научиль; и Анны и Кайафы оставиль, архирее широкореверендный и на лектикахъ колышучийся пренебреглъ, а бискупы саки по Римі гонячин ни за что быти и розумітися осудиль..... Але вы, бискупы, по тому вашому обличению што учините? вержешеся, вімъ вась, до того надымания, мовячи: ""Тыі клопы простыі въ своихъ кучкахъ и домкахъ сидять, а мы предся на столахъ епископскихъ лежимо; тыі хлопы зъ одноі мысочки подивку або борщикъ клебчють, а мы предся по колько-десять полмисковъ розмантыми смаками уфарбованыхъ пожираемъ; тыі хлопы бітцвимъ або муравскимъ вгермачкомъ ся покрывають, а мы предся въ гатласі, ядамашку и соболіхъ шубах ходимо; тыі хлопи сами и панове и слуги собі суть, а мы предся предстоящихъ барвяноходцевъ по колько-десять маемо; передъ тыми хлопы ніхто славный шапки не здойметь, а передъ нами и воеводы здыймають и нивько кланяються"". На тое кокошення, панове быскупы, вамъ отповімъ такъ:... Вы, панове бискупы, сидите на містахъ епископскихъ, але на достоинстві и учтивости не сидите; селами владіете, але вашими душами дияволь владіеть; настырями ся вовете́. але есте вовы́; ... епископами ся именуете, але есте мучителі: духовными ся быти розумісте, але есте поганці и язычники... Лухъ ли Святый васъ поставилъ епископы насти церковъ Господа и Бога, или духъ антихристовъ насти чрево и множити несытое лихоимство?... Чимъ же ся вы надъ поповъ православныхъ вышшими въ спасениі душевномъ чините? Вімъ, яко вышшиі есте, н я вамъ признати мушу, але чровомъ роскошнійшимъ, и горломъ сластолюбнійшимъ, и помысломъ пишнійшимъ, и лихоимствомъ

несытійшимъ. Тымъ есте вышпий одъ поповъ православныхъ, а не спасениемъ душевнымъ; а спасениемъ душевнымъ не только одъ поповъ, але и одъ простыхъ світськихъ православныхъ такъ далеко меншими и посліднійшими есте, яко изъ Герусалима до Рима и далі.... Такъ відайте: не только очи здоровые ока гнилого усмотріти и осудити могуть и власть имають, але и само тіло церковное, то есть простые християне, по Христову гласу, скверноначальника изверечи, осудити и прокляти власть имають, 1) да не зъ тымъ блазненнымъ окомъ, или пастыремъ, въ геенную внийдуть; а священниці православної віры, поборниці благочестия, въ своемъ степени неподозренные, таковую силу, власть и началство имають правду евангельскую боронити и о ней ся до крове заставляти, яко же самъ Христосъ и прочиї апостоли".

Въ следующихъ строкахъ отшельникъ Іоаннъ ивобразилъ исторію упадка духовенства подъ вліяніемъ патроната, который

<sup>1)</sup> Одинъ изъ нашихъ историковъ говоритъ: "Не мудрено, если православію явились и литературные защитники такъ сказать въ козацкомъ духъ, какимъ быль Христофоръ Бронскій, написавшій знаменитую въ свое время книгу "Аповрозисъ" (это, конечно, опечатка), гдъ, вопреки строгому подчинению духовимиъ властямъ въ делахъ веры, чего требовала издавна православная церковь, дозводагь равное и свободное участіе мысли светскимь людямь наравив съ духовниме" и т. д. Написавшій глубово обдуманныя строви сін должень послёдовательно распространить козацкій духо и на Іоанна Вишенскаго, который такъ согласенъ во взглядъ на современную церковь по отношению въ мірянамъ съ авторомъ "Апокрисиса", какъ-будто оба они принадлежали въ одной и той же монашеской общинь. (Въ предисловіи въ почтенному труду Кіевской Духовной Академін, изданію "Апокрисиса" въ переводів на ныпішній литературный языкъ, есть указаніе, что авторъ этого достопамятнаго творенія дійствительно принадзежаль въ святогорцамъ). Никогда такіе люди, какъ Іоаннъ Вишенскій и Христофоръ Бронскій, не пропъдывали правиль, не согласныхъ съ требованіями православной церкви, въ то время, когда православная церковь имела законную іерархію, служащую ей органомъ. Но то было время предательства, въ которое соблюдение указаннаго нашимъ историкомъ правила какъ разъ привело би ее туда, куда желали привести ее іезуиты. Называя такіе подвиги благочестія, какъ сочинсніе "Апокрисиса", литературнымъ козаческомъ, историкъ показываеть, что понимаеть тогдашнюю полемику церковную не лучме такь, протавь кого она вооружилась. Скарга похвалиль бы его за его суждение. "Око mi człowiek!!! сказаль бы онь.

ствомъ правду хелпите, хвалитеся затворами темничными, битиемъ и убитиемъ, хвалитеся обелженнемъ мирскимъ, яко Іюдее, мнімаючи обелжити Христа.... Таковый бо намъ и ключъ къ отверзению царства небесного Христосъ оставилъ, яко да отъ погибельныхъ сыновъ въ віці семъ страждемо, мовячи: ""Аще Мене ивгнаша, и васъ изженуть; аще Мене обезчестища, и васъ обезчестять; аще Мене убища, и васъ убиють, яко ність ученикъ надъ учителя, виже рабъ надъ владыку; довліеть бо вамъ тое жъ страдати, што и Я страдалъ", рече.... Не холнітежъ ся (не величайтесь) тымъ, латинниці, антихристове племя и наслідие, якъ вы православныхъ мучити, катовати, біду творити и безчестити силу, власть и начальство отъ антихриста вамъ дарованое имате, кгдыжъ вы тымъ тиранствомъ побідити терпіиння нашого не можеше, віры нашоі православної одъ насъ выстращити и насъ въ свое поганство уволочи всуе и прожне мыслите".

Четвертое посланіе посвящаеть Іоаннъ догматамъ въры, въ назиданіе русской безпастырной паствь, но подъ конецъ изображаеть положеніе церковныхъ братствъ, трудное положеніе, въ которомъ, однакожъ, они отстояли незвисимость родной церкви.

"Якоже прежде, во время идолоповлонства, отъ нечестивыхъ царей християне понуждаеми были, глаголюще: ""Пожри Ваалу, Аполону или другому воему идолу, богу поганскому""? Аще не хощуть, то имите ихъ и мучте, иміния разграбите; аще же ни тако преложитися не хощуть, и до конца убийте""; сице и ныні Латина християномъ православнымъ творять, одновляюще прежде бывшее идолоповлонство и гонение, глаголюще: ""Поклонися папі, приими его самосмышленний законъ, календаръ новоутвореный и почитай, ветхий же одступи и всю прелесть нашея віри честно почти, на насъ истины ничтоже не глаголи, лжи и прелести нашоі не хули; аще же не хощете, то имите ихъ и мучте досадами и бідами. Въ, войтове, бурмистрове, лантвойтове, власть мирская град-

ихъ; въ судъхъ по руси не поборяйте, паче же и вривдіте; въ сусідстві любви не показуйте, ниже зъ ними ся общіте, паче же ихъ ненавидіте; въ куплахъ, торгахъ, ремеслахъ русинъ съ папежникомъ волности единой да не имать; въ цехахъ ремесницькихъ русину быти не достоить, доколі ся не попанежить; на власти войтовства и бурмистранства и прочихъ строительствъ отъ руського народа да ся не поставляють, доколі ся у папежа не увірують. Аще же симъ руси не досадите и своеі християнскої віри отступити и папі идолоповлонитися не хощуть, набоженство имъ розоріте, на правдники старого календаря звонити не дадіте, новый же святити и праздновати зъ силою понудіте и виною вапретіте; аще же и еще не послушають, сакраменть Христовъ обезчестіте, на вемлю пролийте и ногами поперіте и потопчіте, церквы запечатуйте и одъ всіхъ странъ бідно творіте и досаждайте, да поне сими бідами и досадами повинуться поклонитися папі и костелові римському; аще же ни и сими досадами имъ не одоліете, въ темницихъ затворяйте и безъ винъ вины на нихъ налагайте, бийте, безчестіте и убийте въ имя найсвятшого паны: прощение и разрішение отъ него приимете и въ чисцю за то и за вся беззакония посмерти очиститеся" ". Видите ли, погибели сынове, за што ради таковый прелестный и поганский чистець собі по смерти соградили, яко да погански житие сего віка суетно поживши, по смерти въ чистець входять, изъ чистця зась въ царство небесное выскакують ?... Видиши ли, православный християнине, латинскої правды плоды — поганское безвірие, мучительский идодоповдонный нравъ? Видиши ди, яко ты истинный пуркгаториумъ въ жизни сей отъ досадъ латинськихъ плывеши, да очищенъ скорбми и бідами достоинъ въ царство небесное внийти будеши, Латина же, досаждающе и заповіди Христовы діломъ раворяюще, . по смерти въ геенні вічній чиститися изволяють; но они убо своеі прелести да послідують и на чистець по смерти уповають; ты же, православниче, въ жизни сей чистець изволи проплыти, кріже и твой Законоположникъ проплылъ самъ и Ему послідующиі учениці, въ которомъ чистцу, доколі есмо въ плоті сей, и насъ понуждають и учять, абысмо ся пуркговали и чистили, ибо подвигъ велий настоить..."

Да, великій настояль подвигь единственнымь представителямъ воюющей цербви, мъщанамъ съ ихъ убогимъ духовенствомъ безъ настырей! Что отъ нановъ нечего было ждать ноддержки, это сознаваль ясно ихъ путеводитель и засвидетельствоваль погодовнымъ обличениемъ всёхъ, стоявшихъ на высоте знатности власти и богатства; а что сельскіе жабборобы были не помощники мъщанамъ въ ихъ трудномъ подвигъ, это видно изъ его молчанія. Даже о гоненіяхъ на поселянъ за віру не сказаль защитникъ православія ни слова. Они, какъ трава подъ в'втромъ, какъ нязкорослыя заросли подъ налетъвшею бурею, какъ безномощныя стада овець подъ убійственнымъ градомъ, склонялись и гнулись въ землъ; они потупясь ожидали пассивно и безнадежно конца жизни, но не конца напасти. Вибств съ ними безответно, беззащитно, безнадежно теритли и ихъ загнанные, угнетенные донельзя, подневольные наравив съ ними пастыри. Оставались одни козаки. Но о козакахъ будетъ рвчь впереди; а теперь оглянемся на эловъщую картину, нарисованную передъ нами могучимъ перомъ асонскаго апостола. Въ своихъ посланіяхъ онъ изобразиль то житейское море, воздвизаемое бурями напастей, о которомъ такъ поэтически поетъ утреннюющая церковь. Онъ, глядевшій на житейское море и его напасти съ подоблачной горы своей, изобразиль его такъ выразительно, что перу историка не осталось ничего дълать съ его рукописью. Среди бури напастей, въ бушующемъ житейскомъ моръ, только его пустынный голосъ, голосъ отошедшей на гору церкви Христовой, покрываль стихійныя начала жизни, въ ихъ безпорядочномъ бореніи между собою. Всв голоса, молящіе, грозящіе, всё вопли жертвъ и крики притеснителей, призывы въ отпору и перекличка между раскиданными частями братскаго воинства, все пробивается неясно сквозь грозный ревъ и гудъ, точно крики потерявшихъ дорогу среди степной мятели. Его голосъ былъ явственно слышенъ; онъ давалъ сбившимся съ дороги направленіе; онъ ободрялъ, онъ пророчествовалъ, и такъ дёйствительно сталось, какъ онъ пророчествовалъ среди обури.

Вотъ вто останавливаль успѣхи уніи! Останавливали ихъ послѣдователи тѣхъ пустынножителей, которые один "хранили себя неоскверненными отъ міра,"—тѣ немногія, во всѣ времена немногія, личности, которыхъ великій Учитель называетъ солью земли. Онѣ скрываются не въ одной толиѣ черноризцевъ; онѣ возможны даже и между мытарями, возможны и въ средѣ ученыхъ мудрецовъ и въ темной массѣ народа; но ихъ всегда бываетъ мало, хотя свѣтъ держится ими.

конецъ перваго тома.

•

.

# приложенія

къ

## ПЕРВОМУ ТОМУ

ИСТОРІИ ВОЗСОЕДИНЕНІЯ РУСИ

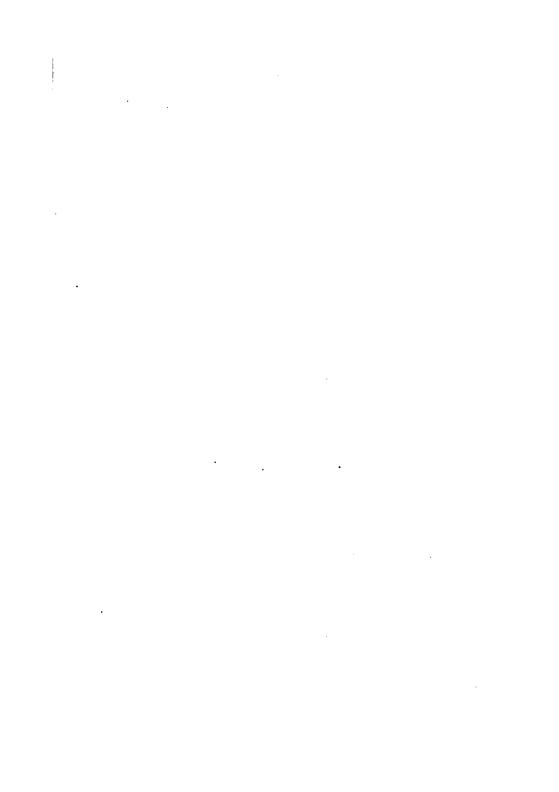

## УКРАИНСКІЯ НАРОДНЫЯ ДУМЫ,

подъ тъми заглавіями, какія дали имъ народныє пъвцы — ковзари.

## НЕВОЛЬНИЦЬКІЙ ПЛАЧ.

I.

Два міра, мусульманскій и христіянскій, стоя другь противь друга, граждались форпостами, которые называются въ думѣ городами. Подъменемъ городою слѣдуетъ разумѣть здѣсь всякій поселокъ: ни одинь зъ нихъ (ни даже куторь или пасіка) не могъ стоять безъ рва и вала, езъ палисада или какого-либо тына. Ежегодно ожидали въ старину таврскаго набѣга, имѣвшаго цѣлью, прежде всего, полонить людей, котоме, въ качествѣ невольниковъ, служили бы въ Туре́щинѣ работниками. Въ думахъ воспѣвается преимущественно неволя и каторга турецкая, котя ародъ полонили татары. (Турки только направляли татаръ и помогали чъ, иногда предводительствовали ими, въ качествѣ гетмановъ походныхъ.) то потому, что сами татары мало нуждались въ рабочихъ, будучи по реимуществу номадами, и предпочитали продавать плѣнниковъ своихъ уркамъ. Упоминаемый въ этой думѣ городъ Козловъ (Евпаторія) былъ давнымъ рынкомъ торговли невольниками.

Не ясний сокіл квилить-проквиляє, Ік син до батька-до матері з тяжкої неволі в городи християнські поклон посилає,

Сокола ясненького рідним братом називає:

"Соколе ясний, "Брате мій рідний! "Ти високо літаєт, "Ти далеко видает,— "Чому в мого батька-у матері ніколи в гостях не буваєш? "Полинь ти, соколе ясний, "Брате мій рідний, "У городи християнськиї, "Сядь-пади "У мого батька й матері перед ворітьми, "Жалобненько проквили, "Об моєї пригоді козацької припомяни. "Нехай отець і матуся "Мою пригоду козацькую знають, "Статки, мастки збувають, "Великі скарби собирають,— "Головоньку козацькую з тяжкої неволі визволяють! "Во як стане Чорнее море согравати, "То не знатиме отець, либонь матірь "У которої каторзі шукати: "Чи у пристані Козловської "Чи у городі Царьграді на базарі. "Будуть ушкали, турки яничари набігати, "За Червонеє море у Орабськую землю запродати, "Будуть за них срібло-злато, не лічачи, "Сукна дорогі поставами, не мірячи, "За них брати."

### II.

Плённикамъ назначалась цёна соотвётственно полу, возрасту, красотё, или богатству. Людей богатыхъ, за которыхъ надвялись взять хорошій выкупъ, не употребляли на работы въ полё, саду, въ домахъ и улипахъ, опасаясь бёгства, которое совершалось безпрестанно. Ихъ держали взаперти, въ темницѣ, какъ представляетъ патетическая народная муза, и эти больше всего тосковали о родинѣ, неразвлекаемые натъхъ въ безвадежной тосквѣ своей. Родные, и, разумѣется, чаще всего отцы, странствовали по Турещинѣ, купивши себѣ фирманъ, и искали съомкъ сыновей и дочерей, какъ объ этомъ говорится въ думѣ. То-то было пилигримство!...

То брат-товариш тес зачувае, До брата-товариша промовляе: "Товарише, брате мій рідний! Га не знатимуть, де, в якій тяжкій неволі турецкій синів своїх шукати:

> "Що сюди нікто не захожає, "І люд хрещений не заїжжає, "Тільки соколи ясненькі літають, "На темниці сідають, "Жалібненько квилять-проквиляють,

"Жалібненько квилять-проквиляють, "Нас всіх бідних невольників у тяжкій неволі турецькій "Добрим здоровьем навіщають."

#### III.

Тёхъ невольниковъ, которые отличались физическою силою, но не редставляли надежды на выкупъ, отправляли на галеры, въ качествъ ебцовъ. Они были постоянно прикованы къ своимъ мъстамъ, постоянно ботали, какъ въ наше время безсознательная сила пара въ машинахъ, всего ужаснъе было для нихъ то, что праздничные дни не отличалисъ ъ буднишнихъ. Но, хотя, по словамъ думы руки и ноги у нихъ были робдены до костей желъзомъ или сыромятнымъ ремнемъ, которымъ обезчивали ихъ турки отъ побъга, но на моръ могли ежеминутно покаться козацкія чайки. Это была самая поэтическая надежда на освобожніе, и какъ же было народу не идеализировать козака въ своихъ пъстъъ до того, что каждый герой романса называется въ нихъ козакъ, или въжностью любви—козачемько?

Тогді далася бідному невольнику
Тяжкая неволя добре знати:
Кайдани руки-ноги позъїдали,
Сирая сириця до жовтої кості
Тіло козацькеє проїдала.
То бідниї невольники, на кров, на тіло поглядали,
Об вірі Християнський гажали

Об вірі Християнський гадали, Землю *Турецьку*, віру бусурманськую проклинали:

"Ти, земле Турецькая, віро бусурменськая! "Ти есь наполнена срібломъ-златом "І дорогими напитками; "Тілько, же бідному невольнику на світі не вільно: "Що бідниї невільники у тобі пробувають, "Празника Рожества, будь-ли Воскресения не знають, "Все у неволі проклятої, на каторзі турецької "На Чорнім морі пробувають, "Землю Турецькую, віру бусурменськую провлинають: "Ти, земле Туредька, ти, віро бусурманська, "Тн, розлуко християнська! "Уже бо ти разлучила не единого за сім літ войною Мужа з жоною, брата з сестрою, "Діток маленьких з отцем и маткою! "Визволь, Боже, бідного невольника "На святоруській берег, "На край веселий, "Між народ хрещений"!

## невольницький плач.

I.

Этоть варіянсть невольницкаго плача представляеть одновременно в рыновь невольницкій, и каторгу на галерахь. Стихь: "У потребі царській", означаеть, что дёло идеть о военноплённыхь, съ которыми обращались еще жесточе, чёмь съ такъ называемымь ясыромь, на который смотріля только безжалостно, какъ смотрять, на примёрь, въ куриномъ ряду ва несчастныхъ птицъ, опрокинутыхъ внизъ головою, или какъ смотрять въ столицё мясники на телегу, наваленную живыми телятами. Слово царській относится въ "царю перекопскому", какъ обыкновенно назывался во времена оны крымскій Ханъ. Если онъ лично предводительствоваль набъгомъ и имъть съ козаками удачную "потребу", то конечно много тамъ было военноплённыхъ. Ихъ передали по принадлежности Турку, у котораго татаринъ игралъ роль охотничьей собаки, и вотъ является, въ духі, на сцену баша съ полнымъ просторомъ для мщенія, которымъ козаки въчно

обывнивались съ мусульманами, смотря по тому, на чьей улицъ случался праздникъ.

Що на Чорному морю, На тому білому каменю, У потребі царській, У громаді козацькій,

Много там війська понажено, 1)
У три ряди бідних, безщастних невольників посажено,
По два та по три до-купи посковано,
По двоє кайданів на ноги покладено,
Сирою сирицею назад руки повязано.

#### II.

Ой у святу ж то було неділю, не сизі орли заклекотали, Як то бідні безщасні невольники у тяжкій неволі заплакали,

> На коліна упадали, У гору руки підиймали, Кайданами забряжчали;

Господа милосердного прохади та благали: "Подай нам, Господи, з неба дрібен дощик,

А з низу буйний вітер,

"Хочай-би чи не встала на Чорному морю бистрая хвиля; "Хочай-би чи не повиривала якорів з турецької каторги! "Да вже ж ся нам турецька-бусурменська каторга надоїла:

"Да вже ж ся нам турецька-бусурменська каторга над "Кайдани-залізо ноги повривало,

#### III.

Баша турецький, бусурманський, Недовірок християнський, По ринку він похожає, Він сам добре теє зачувае,

<sup>1)</sup> Понажено значить обнажено. Невольники на галерахъ были одёти только по поясъ. Ихъ голын спины представляли туркамъ удобство пригонять ихъ кърмоте ловою, которую козаки называли червоною талогою (spires).

На слуги свої, на турки-яничари зо-зла гукає: "Кажу я вамъ, турки-яничари, добре ви дбайте!,

"Із ряду до ряду захожайте,

"По три пучки тернини і червоної та́волги набірайте, "Бідного невольника по-тричі въ однім місці затинайте!" То ті слуги, турки-яничари, добре дбали,

Із ряду до ряду захожали,

По три пучки тернини і червоної таволги у руки набірали, По тричі в однім місці бідного невольника затинали, Тіло біле козацьке молодецьке коло жовтої кості оббивали, Кров християнську неповинно проливали.

#### IV.

Стали бідні невольники на собі кров християнську забачати, Стали землю турецьку, віру бусурменську клясти-провлинати:

"Ти, земле, Турецька, віро бусурменська,

"Ти, розлуко християнська! "Не одного ти розлучила мужа в жоною,

Брата з сестрою,

"Діток маленьких в отцем и маткою!

"Хто у тобі срібло-злато заробляе,

"В чужі землі несе, пъс-гуляє,

"У турецькій землі одрадости собі не мае". Визволь, Господи, всіх бідних невольників

З тяжкої неволі турецької,

З каторги бусурменської

На тихі води,

На ясні зорі,

У край веселий,

У мір хрещений, На святоруський берег

В города християнські!

Даруй, Боже, милости вашій,

І всёму війську запорозьскому

На многая літа.

### про марусю вогуславку.

I.

Народный пасось преувеличиваеть срокъ заключенія: и одинъ день вы неволь для козака могь казаться годомъ; а если ихъ продержали мъсяцъ, то у нихъ тоски набралось на 30 лътъ. Тутъ своего рода истина. Народние наши Гомеры заботились только о томъ, чтобы произвести извъстное впечататьніе на слушателей, и достигали своей цъли: вопли XVI стовітія долетьли до насъ!

Що на Чорному морі,
На камені біленькому,
Там стояла темница камяная.
Що у тій-то темниці пробувало сім-сот козаків,
Бідних невольників.
То вже тридцять літ у неволі пробувають,
Божого світу, сонця праведного в вічі собі не видають.

#### II.

При этомъ и следующемъ отделахъ думи пускай вспоменть читатель, каково должни были почувствовать козаки резню въ Каневе кругомъ церкви въ "роковый день Великдень", устроенную имъ панами въ 1596 году. Подъ конецъ столетней козацко-шляхетской войни, вражда къ ляжит и вражда къ бусурманамъ въ козацкомъ сердце поравнялись. Не въ одной тутъ религіи дело: враги козачества расторгали связи съ семьею, вторгались въ тотъ міръ понятій и чувствъ, который собственно и былъ жизнью для козака, вёчно выставленнаго на смерть. Отсюда такое трачическое выраженіе горя въ третьемъ отделе этой думы. Только Данте умёль такъ чувствовать: онъ падаль отъ состраданія на землю какъ мертвый; чужая тоска будила въ его сердцё собственную.

То до їх дівка бранка, Маруся, попівна Богуславка, Прихождає, Словами промовляє: "Гей козаки, "Ви, бідниї невольники! "Угадайте, що в нашій землі християнській за день тепера?" Що тоді бідні невольники зачували,

Дівку бранку,
Марусю, попівну Богуславку
По річах познавали
Словами промовляли:
"Гей дівко бранко,
"Марусю, попівно Богуславко!
"Почім ми можем знати,

"Що в нашій землі християнській за день тепера? "Що тридцять літ у неволі пробусаєм,

"Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видаєм.

"То ми не можемо знати, "Шо в нашій землі християнській за день тепера".

> Тоді дівка бранка, Маруся попівна Богуславка, Теє зачуває,

До козаків словами промовляє:

"Ой козаки,

"Ви, бідниї невольники!

"Що сёгодні у нашій землі християнській Великодная субота, "А завтра святий празник, роковий день Велик-день."

#### III.

У Шекспира еще жесточе поступають съ въстникомъ несчастья, чым поступным козаки съ Марусею Богуславкою; ето гибнеть, тоть ръдео пил дить другого. Гдъ было мъсто въ козацкомъ сердцъ для пошады? Из нихъ сама судьба выковала такихъ ужасныхъ людей, какими они являво: ся въ исторіи.

То тоді ті возаки теє зачували, Білим лицем до сирої землі припадали, Дівку бранку, Марусю, попівну Богуславку, Кляли-провлинали: "Та бодай ти, дівко бранко, "Марусю, попівно Богуславко, "Щастя й долі собі не мала, Як ти нам святий празник, роковий день Велик-день сказала!"

#### IV.

Антитезъ предыдущему. Народная муза заявляеть здёсь, что ожесточеное сердце украинскаго народа сохранию способность къ дучшимъ человъческимъ движеніямъ, и, что очень важно, она предоставила женскоиу сердцу хранить чувства, которыя были вытъснены, на время военныхъ бурь и политическихъ страданій, изъ сердца козацкаго. Черезъ всю нашу пъсенность проходитъ прекрасно согласованный дуэтъ. Женщины внесли въ нашу устную словесность лучшее, что въ ней есть. Самые Гомеры козацкіе, какъ видимъ, отдавали имъ справедливость: устами Маруси какойто усачъ или съдовласый "дідъ" высказаль то, что у него было самаго задушевнаго.

> То тоді дівка бранка, Маруся, попівна Богуславка, Теє зачувала, Словами промовляла: "Ой козаки,

"Ви, бідниї невольниви!

"Та не лайте мене, не провлинайте:

Бо, як буде наш пан турецький до мечеті відъїжджати,

"То буде мині, дівці бранці,

"Марусі, поцівні Богуславці,

"На руки ключи віддавати;

"То буду я до темниці прихождати,

"Темницю відмикати,

"Вас всіх, бідних невольнивів, на волю випускати."

#### V.

Въ этомъ отдёлё думы черта украннскаго домоводства переносятся и въ Турцію. Въ Украине домъ держится не хозянномъ, а хозяйкою. Какъ вы деспотствуетъ "панъ господарь" (слова щедрівки), но, въ компів ком-

цовъ, онъ является властью исполнительною. Женщины украинскія обще даровитье своихъ мужиковъ и порядочнье. Онъ законодательствую относительно устройства двора и хаты; онъ исправляють должность и сира и казначея. Ключи отъ скрыні и отъ коморы находятся у нихъ онъ хранять ввъренныя имъ деньги со всею добросовъстностью даж такихъ мужьевъ, какъ "турецкій панъ" въ кобзарской думъ, и даж тъхъ, на которыхъ скупость и несправедливость жалуются. Въ особенсти интересно слъдить за мъщанскимъ и купеческимъ бытомъ: тамъ и щина ръшительно премируетъ и исправляетъ должность головы, а мужлавкъ у турчина положеніе вовсе не рабское. Она у него такая и пожа, что можетъ даже освободить невольниковъ, не говоря ни слова отвътственности передъ своимъ "турецкимъ паномъ."

То на святий празник, роковий день Велик-день, Став пан турецький до мечеті відъїжджати,

Став дівці бранці,
Марусі, попівні Богуславці,
На руки ключи віддавати.
Тоді дівка бранка,
Маруся, попівна Богуславка,
Добре дбає—
До темниці прихождає,

Всіх козаків, Бідних невольників, На волю випускає, І словами промовляє:

Темницю відмикає,

словами промовл "Ой козаки,

"Ви, бідниї невольники! "Кажу я вам, добре дбайте,

"В городи християнські утікайте;

"Тількі прошу я вас, одного города Богуслава не минайте, "Моёму батьку й матери знати давайте:

"Та нехай мій батько добре дбає, "Гуртів, великих мастків нехай не збуває, "Великих скарбів не збірає, "Та нехай мене, дівки бранки, "Марусі, попівни Богуславки, "З неволі не викупляє: "Бо вже я потурчилась, побусурменилась, "Для роскоши турецької, "Для лакомства нещастного!"

#### VI.

Ірипівть къ этой думі придаеть невольницкимь думамь характерь твословія. И опять я обращаюсь къ козакамъ. Если Богь выслушииногда невольниковъ въ ихъ "просьбахъ щирыхъ, въ ихъ несщасмодитвахъ", то кого онъ посыдаль исполнить волю свою? Посыдаль гакого кроткаго ангела, какой отвориль темницу Петру, или такихъ ныхъ посланниковъ, передъ которыми "подвижеся и трепетва бысть і". Такими посланинками гифва Божія на невфримъ бусурманъ, въ къ народа, были козаки. Какъ же было народной музъ не окружить за тою любовью, какой музы другихъ народовъ не выражають къ чъ рыцарямъ? Въ этомъ IV отделе, после изложенныхъ въ предшеощихъ отделахъ обстоятельствъ, говорится: "Ой визволи, Боже, насъ , бідныхъ невольшиківъ". Это подтверждаетъ слова Стрыйковскаго, еденныя выше въ примечани къ стр. 119, где онъ говорить, что en zdawna sławnie wzięty obyczaj (пъть о современныхъ событіяхъ), i dziś reciej, w Aziej, w Traciej... i w inszych krainach zachowuja, jakom sie sam przypatrzył i własnymi uszami nasłuchał, iż pospolicie na każdych biesiaa w Turczech na ulicach i na bazarach, pospolitych rynkach, zacnych ludzi składnymi wierszami śpiewają, przy skrzypcach, które Serbskimi zowiemi, ich, kobzach i arfach, z wielką pociechą ludu pospolitego. A u Turków o niejszej potrzebie i bitwie z chrześcijany zaraz pieśni ludzie na to z skarbu skiego opatrzeni składają.... При этомъ вспоминается также и древнее ніе о пародномъ пъснопьніи: "Ту вімці и венедиці, ту греці и мораоють славу Святъ-славлю, кають князя Игоря".

Пожно полагать, что невольницкія думы складывались п пёлись тамъ а сценѣ невольничества, передъ отцами и братьями, отыскивавшими евольницкимъ рынкамъ своихъ дорогихъ сердцу. Турещина была наена славянами, и они-то слушали такихъ кобзарей "z wielkim upodom", кекъ говоритъ Стрыйковскій. Публика однихъ невольниковъ, не ря о торговомъ народѣ, въ томъ числѣ и потурнаковъ, была въ Тунѣ весьма многочислена, такъ что коренные турки относились къ ь, какъ пастухи къ стаду. А что мусульмане не мѣщали славиваль

жить по-своему, въ этомъ можно убёдиться, путешествуя въ наше вре по турецкому берегу Дуная, населенному нашимъ украинскимъ народом бёжавшимъ туда отъ панщины и другихъ невзгодъ. Тамъ я мъстами в дълъ и слышалъ больше украинскаго, чъмъ въ самой Украинъ, особен по части украинской старосейщины.

Ой, визволи, Боже, нас всіх, бідних невольників, З тяжкої неволі, З віри бусурменської, На ясні зорі, На тихі води, У край веселий, У мир хрещений! Вислухай, Боже, у прозьбах щирих, У нещасних молитвах Нас. бідних невольників!

PS. Столько же примъчаній можно было бы присовокупить и къ другимъ думамъ; но, можел быть, они излиший. Авторь сдълалъ пробу.

## ПРО ТРЁХ ВРАТІВ ОЗІВСЬКИХ.

I.

Ой то не пили пилили,
Не тумани уставали,—
Як із землі Турецької,
Да з віри бусурменської,
Із города із Озіва з тяжкої неволі
Три братикі втікали.
Два кінних, третій піший пішениця,
Як-би той чужий чужениця,
За кінними біжить-підбігає.

На сире коріння, на біле каміння Ніжки свої козацькиї посікає, кровъю сліди заливає, До кінних братів добігає, За стремена хватає, Словами промовляє:

"Станьте ви, братця! коней попасіте, мене подождіте, "З собою візьміте, до городів християських хоч мало підвезіте"

"Нехай же я буду знати, "Куди в городи християнські "До отця до матери дохождати."

І ті брати теє зачували,
Словами промовляли:

—, ,Ой, братіку наш менший, милий,
"Як голубонько сивий!
"Ой та ми сами не втечемо
"І тебе не ввеземо:
"Бо із города Озіва буде погоня вставати,
"Тебе пішого на тернах та в байраках минати,
"А нас кінних буде доганяти,
"Стріляти-рубати,
"Або живих в полон завертати.
"А як жив-здоров будеш,
"Сам у землю християнську увійдеш."

I тее промовляли, Відтіль побігали. А меньший брат, піша пішаниця, За кінними братами вганяє, Коні за стремена хватає, І словами промовляе, Слізми обливає: "Братіви мої рідненькі, "Голубоньки сивенькі! "Коли ж мене, братця, не хочете ждати, "Хоч одно ж ви милосердие майте: "Назад коней завертайте, "Із піхов шаблі виймайте, "Міні з пліч голову здиймайте, "Тіло мое порубайте, "В чистім полю поховайте, "Звіру та птиці на поталу не дайте!"

И ті брати теє зачували,

жить попо туреп бъжавши дъль и с. по части

 $\mathbf{O}^{i}$ 

PS. Стольг быть, они "В землю християнську, До батька, до матері, до роду утікати."

Теє промовляє.
Віттіля побігає,
Із байраків, із мелюсів вибігає.
Нема ні тернів, ни байраків,
Ніяких признаків.
І тілько поле лиліє,
На ёму трава зеленіє.

#### III.

То став же брат старший та середульший на полівку ізбігати На степи високі, на великі дороги росхідниї, — Не стало тернів та байраків рубати, Меншому брату прикмету покидати; До став же брат середульшей до старшого промовляти: "Нум брате, ми з себе зелені жупани скидати, "Червону та жовту китайку видирати, "Пішому брату меншому, прикмету покладати: "Нехай він бідний знає, куди за нами, кінними, тікати."

До став же брат старший вгорда словами промовляти: "Чи подобенство, брате, щоб я своє добро турецьке на шматки драв,

"Брату меншому на признаку давав? "Як він жив-здоров буде, "Так сам у землі християнські, без наших признаків усяких прибуде."

> До брат середульший милосердие мас, Із свого жупана червону та жовту китайку видирає, По шляху стеле-покладає, Меншому брату прикме ту зоставляє.

То середульший брат старшому брату словами промовляе: "Брате мій старшій, рідненькій! прошу я тебе: "Тут трави зелені, води здорові, очерети удобні; "Станьмо хоч мало немного коні свої попасімо, "Свого пішого брата хоч трохи подождімо, "На коней возьмімо, "В городи християнські хоч мало надвезімо. "Нехай же наш найменшій брат буде знати,

"Куди в городи християнські до отця до матки дохождат

То старшій брат до середульшого брата словами промовляє "Чи ще ж тобі катерга турецька не ввірилася, "Сириця у руки не въїдалася? "Як будемо свого брата пішого наджидати, "То буде за нами з города Озіва велика погонь уганяти, "Буде нас кінних братів доганяти, "Буде нас на три штуки рубати, "Або буде нас в гіршу неволю жевцем завертати, "А нашого найменьшого пішого брата "Буде в тернах, в байраках на спочинках минати; "То ми свого брата пішого не ввеземо, "А сами з Озівської турецької неволі не втечемо." —

#### IV.

То як став пішеходець із тернів виходити, Став червону китайку находити: У руки хватае, дрібними слёзами обливає. "Не дурно, промовляє, червона китайка по шляху валяє: "Мабуть, моїх братів на світі немас!... "Мабуть, за ними з города Озіва погоня вставала, "Мене в тернах на спочиві минала, "Братів моїх доганяла, стреляла, рубала! "Колиб я мог знати. "Чи моїх братів постреляно, "Чі їх порубано, "Чи їх живих у руки забрано;

B.;

TH.

æ

"Ей, до пішов би я по тернах, по байравах блукати, "Тіла козацького-молодецького шукати,

"Да тіло козацьке-молодецьке

"У чістім полі поховати.

"Звіру-птиці на поталу не подати."

На шлях Муравський вибігае,

И тількі своих братів трошки рідних сліди забачае.

Та побило ж меншого брата в полі

Три недолі:

Що одно — безвідде, друге — безхлібьє Трете — буйний вітер в полі повіває, Бідного возака з ніг валяє....

До Осавур-могили прибуває. На Осавур-могилу зіхожає,

Там собі безпечно девятого дня спочивок має, Девятого дня із неба води-погоди вижидає.

Мало-немного спочивав,

Ажъ ось до ёго вовці-сірохманці нахождали, Орли-чорнокрильці налітали,

В головках сідали, —

Хотіли заздалегоди живота темний похорон одправляти.

Тоді він іх забачає,

Словами промовляє:

"Вовці-сірохманці, орли-чорнокрильці,

"Гості мої милі!

"Хоть мало-немного обождіте,

"Пови возацька душа з тілом розлучиться.

"Тоді будете мині з лоба чорні очи висмикати, "Віле тіло воло жовтої кості оббірати

Taning Rose Mobile Rocti Coolpara

"Попідъ зеленими яворами ховати

"І комишами вкривати."

Мало-немножко спочивав....

От, руками не візьме,

Ногами не пійде

I ясно очима на небо не згляне....

На небо взирає,

Тяжко воздихає:
"Голово моя козацька,
"Голово моя молодецька!
"Бувала ти у землях Турецьких,
"У вірах бусурменських,
"А тепер припало на безвідді, на безхлібъі погибати.
"Девятий день хліба в устах не маю,
"На безвідді, на безхлібї погибаю!"

Тут теє промовляв, -- і не чорна хмара налітала, Не буйни вітри вінули, Як душа козацька-молодецька з тілом розлучалась. Тоді вовці-сирохманці нахождали, Біле тіло козацькое жваковали, І орли-чорноврильці налітали, В головках сідали, На чорні кучері наступали, Из під лоба очі висмикали, Тоді ще й дрібна птиця налітала, Коло жовтої кости тіло оббирала. Ще й зозулі налітали, у головах сідали, Як рідні сестри кукували. Ще й вовки сіромани нахождали, Жовту кость по балках, по тернах разношали, По-під зеленими яворами ховали, I комишами вкривали. Жалобненько квилили-проквиляли:

٧.

Тож вони козацький похорон одправляли.

А ще стали два старші брати до річки Самарки прибігати, Стала іх темна нічка обіймати; Став брат старший до середульшого промовляти: "Станьмо, братіку, тута, коні пепасімо: "Тут могили великі, "Трава хороша "І вода погожа;
"Станьмо тутечка підождімо,
"Поки сонце обітріє: 1)
"Чи не прибуде ік нам наш піший-піхотинець.
"Тоді на ёго велике усердиє маю,
"Усю добич скидаю,
"Ёго, пішого, міждо коні хватаю."

— "Вуло б тоді, брате, як я казав, хватати! "Тепер девятий день минув, "Як хліб-сіль їв, "Воду пив, "Лосі й на світі немає."

Тоді вони коней пустопаш попускали, Кульбаки під себе послали, Ружжя по комишах поховали, Безпечно спать полягали, Світової зорі дожидали. Став Божий світ світати, Стали вони на коні сідати,

Через річку Самарку у християнськи землі утікати, — Став брат старший до середульшого промовляти: "Як ми будем, братіку, до отця до матки прибувати,

"Як ип їм будем повідати? "Будем ми, брате, по правді казати,— "Буде нас отець-мати проклинати;

"А будемо ми перед отцем, перед маткою олгати,—

<sup>1)</sup> Перепечатывая думу эту изъ моего сборника, издатели "Исторических Пѣсень Малорусскаго Народа", поправили слово обітрів, воображая, что въ ненъ сдѣлана опечатка. Они напечатали въ своемъ изданій обігрів. Нѣть, обітрів значить обвітрів; по двѣ согласныя губныя не позволяеть украинская фонетика произнести, и потому кобзарь Архипъ Никоненко пѣлъ такъ, какъ у меня напечатано. Я у него спросиль: "Що воно таке, Архипе, обітрів? Ми там по городах останній розум губнио". (Я долженъ былъ такъ говорить, желая бить ивбезнимъ по-народному: народъ говорить: у городъ—по гроши, а въ село—по рбзумъ). Архипъ отвѣчаль; "Се, якъ вітромъ перейде підъ часъ исколу соках, чтъ сонце и обітрів".

"Так буде нас Господь милосердний і видимо, й невидимо карати.
"А хиба, брате, так іскажемо:
"Що не в одного пана пробували,
"Не едну неволю мали,
"І ночної доби з тяжкої неволі втівали,

"І ночної доби з тажкої неволі втікали, "Так ми й до ёго забігали:

"Устань, брате, з нами, козаками, з тяжко́ї неволі втікати!" "Либонь-то він так ісказав:

"Тівайте ж ви, братці, "А я буду тут оставаться: "Чи не буду собі луччого щастя-долі мати." "А буде отець-мати помірати "І будем грунта-худобу на дві часті паковати, "І трете меж нами не буде мішати."

#### VI.

## ПРО КІШКУ САМІЙЛА.

I. .

Ой із города із Трапезонта виступала галера, Трёма цвітами процвітана, малёвана. Ой первим цвітом процвітана— Златосиніми киндяками побивана; А другим цвітом процвітана— Гарматами арештована; 1) Третім цвітом процвітана— Турецькою білою габою покровена.

То в тій галері Алкан-баніа, Трапезонськее вняжя гуляє; Ізбранного люду собі має: Сімсот турків, яничар чотириста, Та бідного невольника півчвартаста, Без старшини війскової. Первий старший між ними пробуває Кішка Самійло, гетьман запорозький;

Другий — Марко Рудий,
Суддя військовий;
Третій — Мусій Грач,
Військовий трубач;
Четвертий — лях-потурнак з),
Клюшник галерський,
Сотник перенславський,
Недовірок християнський,
Що був тридцять літ у неволі,
Двадцять-чотирі як став на волі, з)
Потурчився, побусурманився,
Для панства великого,
Для лакомства нещастного.

II.

В тій галері од пристані далеко одпускали, Чорнім морем далеко гулили:

<sup>1)</sup> Ota Himenkaro rüsten.

<sup>2)</sup> Кобзарь, вийсто помурнака паль Бутурлака, такъ какъ это слово 1 рядо уже значение въ памяти народа. Потурнаками називались тъ кристия торые потурчались, какъ сдёлаль это и переяславский сотникъ, ляхъ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Народъ побить круп**ики и поэтическім инфри, какъ 24, 30, 40.** 

Проти Кефи города приставали,
Там собі веливий та довгий опочинов мали.
То представиться Алкану-башаті,
Трапезонському вняжаті, молодому паняті,
Сон дивен, барзо дивен, на прочудо.
То Алкан-баша.

Трапезонськее княжя,

На турків-яничар, на бідних невольників покликає: "Турки, каже, турки-яничари,

"І ви, бідниї невольники!
"Которий би мог турчин-яничар сей сон одгадати,
"Мог би ёму три градя турецькиї даровати;
"А которий би мог бідний невольник одгадати,
"Мог би ёму листи визволені писати,
"Шоб не мог ніхто нігде зачіпати".

Сеє турки зачували, нічого не сказали; Бідні невольники, коч добре знали, Собі промовчали.

Тільки обізветься між турків лях-потурнак,

Клюшник галерський,

Сотник переяславський,

Недовірок християнський:

"Як же, каже, Алкане-башо, твій сон одгадати,

"Що ти не хочеш нам повідати!"

— "Такий мині, небожята, сон приснився, "Бодай ніколи не явився! "Видиться: моя галера цвіткована, малёвана, "Стала вся обідрана, на пожар іспускана; "Видиться: мої турки-яничари "Стали всі в пень порубані; "А видиться: мої бідниї невольникі, "Коториї були у неволі, "То всі стали по волі; "Видиться мене гетьман Кішка

"На три части ростяв, "У Чорнев море пометав...."

"То скоро тес лях-потурнак зачував,

К ёму словами промовляв:
"Алкане-башо, трапезонський княжату,
"Молодий паняту!
"Сей тобі сон не буде ні трохи зачіпати;
"Скажи мині получче бідного невольника доглядати,
"З ряду до ряду сажати,
"По два по три, стариї кайдани і новиї исправляти,
"На руки, на ноги надівати;
"Червоної таволги ') по два дубці брати,
"По шнях затинати,
"Кров християньськую на землю проливати!"

### III.

Скоро то сеє зачували,
Од пристани галеру далеко одпускали;
До города до Козлова,
До дівки санджаківни на залети поспішали.
То до города Козлова прибували,—
Дівка санджаківна на встрічу вихожає,
Алкана-башу в город Козлов зо всім війском затягає.
Алкана-башу за білу руку брала,
У світлиці-камяниці зазивала,
За білу скамью сажала,
Дорогими напитками наповала;
А військо серед ринку сажала.

То Алкан-баша, Трапезонськее княжя, Не барзо дорогиї напитки уживає,

<sup>1)</sup> Spirea.

Яв до галери двох турчинів на-підслухи посилає: Щоб не мог лях-потурнав Кішки Самійла одмикати, Упоруч себе сажати.

### IV.

То скоро ся тиї два турчини до галери прибували.

То Кішка Самійло, гетьман запорзький

Словами промовляє:
"Ой ляше-потурначе, брате старе́сенький!

Колись і ти був у такій неволі, як ми тепера:
"Добро нам учини,
"Хоч нас старшину одомкни;
"Хай би і ми у городі побували,
"Панське весілля добре знали."

Каже лях-потурнак:
"Ой Кішко Самійлу, гетьмане запорозький,
"Ватьку козацький!
"Добро ти вчини:
"Віру християнську під нозі підтопчи,
"Хрест на собі поламни.
"Аще будеш віру християнську під нозі топтати,
"Будеш у нашого пана молодого за рідного брата пробуват

Скоро лях-потурнає тес зачуває, Кішку Самійла у щоку затинає. "Ой, каже, Кішко Самійлу, гетьмане запорозький! "Будешти мене в вірі християнській укорати, "Буду тебе паче всіх невольників доглядати, "Стариї і новиї кайдани направляти. "Ланцюгами за-по́перек втроє буду тебе брати."

### V.

То тиї два турчини теє зачували, До Алкана-баши прибували: "Алкане-башо, трапезонське княжи! "Безпечно гуляй: "Доброго і вірного клюшника маєні: "Кішку Самійла в щоку затинає, "В турецьку віру ввертає."

### VI.

Став лях-потурнае дорогиї напитки піти-підпивати, Стали умисли козацьку голову клюшника розбивати. "Господи! есть у мене що испити і исходити, "Тільки ні-з-кім об вірі християнській поговорити...."

> До Кішки Самійла прибуває, Поруч себе сажає, Дорогого напитка метає, По два по три кубки в руки наливає.

То Кішка Самійло по два по три кубки в руки брав, То в рукава, то в пазуху, скрізь хусту третю додолу пускав. Лях-потурнак по єдиному випивав,

> То так напився, Що в ніг звалився.

### VII.

То Кішка Самійло тай угадав: Ляха-потурнака до ліжка вмісто дітики спати влав; Сам восімдесят-чотирі ключи з-під голів виймав,

> На пяти чоловік по ключу давав: "Козаки панове! добре дбайте, "Один другого одмикайте, "Кайдани із ніг, із рук не скидайте, "Полуночної години дожидайте."

Тоді козаки один другого одмикали; Кайдани із рук, із ніг не скидали, Полуночної години дожидали. А Кішка Самійло чогось догадав, За бідного невольника ланцюгами втрое себе прийняв; Полуночної години дожидав.

### VIII.

Стал. полуночная година наступати, Став Алкан-баша з військом до галери прибувати. То до галери прибував,

Словами промовляв:
"Ви, турки-яничари, помаленьку ячіте,
"Моёго вірного клюшника не збудіте;
"Сами же добре поміж рядами прохожайте,
"Всякого чоловіка осмотряйте.
Бо тепера він підгуляв,

Щобъ кому пільти не дав...".

То турки-яничари свічі у руки брали, Поміж рядів прохожали, Всякого чоловіка осмотряли... Бог поміг: за замок руками не приймали!

"Алкане-башо, безпечно почивай: "Доброго і вірного клюшника масті: "Він бідного невольника з ряду до ряду посажав, "По три, по два, стариї кайдани посправляв; "А Кішку Самійла ланцюгами ў троє прийняв."

Тоді турки-яничари у галеру вхожали, Безпечно спати лягали; А коториї хмельні бували, на сон знемагали, Коло пристані Козловської спати полягали.

### IX.

Тогді Кішка Самійло полуночної години дождав, Сам між козаків устав, Кайдани із рук, із ніг у Чорнеє море пороняв; У галеру вхожає, козаків пробужає, Шаблі булатниї на вибір вибірає, До козаків промовляє: "Ви, панове молодці, кайданами не стучіте, "Ясини не вчиніте, "Ні которого турчина въ галері не збудіте!..."

То козаки добре зачували:

Сами з себе кайдани скидали,
У Чорнее море метали,
Ясини не вчинили,
Ні одного турчина в галері не збудили.

Тогді Кішка Самійло до козаків промовляє: "Ви, козаки молодці! добре, браттє, дбайте: "Од города Козлова забітайте,

"Турків-яничарів у пень рубайте, "Которих живцем у Чорнеє море метайте!" Тоді козаки од города Козлова забігали, Турків-яничар у пень рубали, Которих живцем у Чорнеє море метали.

А Кішка-Самойло Алкана-башу із ліжка взяв,

На три части ростяв,

У Чорнеє море пометав,

До козаків промовляв:

"Пано́ве молодпі! добре доайте:

"Всіх у Чорнеє море метайте,

"Тільки ляха-потурнака не рубайте,—

"Между військом для порядку, за яризу війскового, зоставляйте

Тогді козаки добре мали:
Всіх турків у Чорнеє море пометали,
Тільки ляха-потурнака не зрубали,—
Между військом, для порядку, за яризу війскового зоставляли.
Тоді галеру од пристані одпускали,
Сами Чорним морем далеко гуляли.

### X.

Та ще у неділю, барзо рано-пораненьку
Не сива зозуля заковала,
Як дівка санджаківна коло пристані похожала
Та біли руки ламала, словами промовляла:
"Алкане-башо, трапезонськеє княжату!
"На що ти на мене такеє великеє пересердие маєщ,
"Що од мене сёгодні барзо рано виїжжаєщ?
"Когда би була од матері
"Сорома и наруги прийняла,
"З тобою хоч едину ноч переночувала"! 1)

<sup>1)</sup> Въ этихъ стихахъ употреблены певцомъ москализми, для того, чтоби оттенить панское сословіе, къ которому принадлежала дочь санджака (коменданта, губернатора.)

### XI.

Скоро ся тое промовляли, Галеру од пристани одпускали, Сами Чорним морем далеко гуляли.

А ще у неділеньку,
У полуденну годиноньку,
Лях-потурнак од сна пробуждас,
По галері поглядас, що ни единого турчина на галері немас.
Тогді лях-потурнак із ліжка вставас.

До Кішки Самійла прибуває, у ноги впадає: "Ой Кішко Самійлу, гетьмане запорозький, "Батьку козацький!

"Не будь же ти на мене, "Як я був на останці віка моёго на тебе! "Бог тобі допоміг неприятеля побідити, "Та не вмітимещ у землю християнську входити!

"Добре ти вчини:

"Половину козаків у окови до опачин посади, "А половину у турецькее дорогеє плаття наряди: "Бо ще будемо од города Козлова до города Цареграда гуляти, "Будуть із города Цареграда дванадцять галер вибігати, "Будуть Алкана-башу з дівкою санджаківною "По залетах поздравляти; "То як будеш одвіт давати?..."

Як дях-потурнак научив, Так Кішка Самійло, гетьман запорозький учинив: Половину козаків до опачин у окови посадив, А половину у турецькее дорогее плаття нарядив.

#### XII.

Стали од города Козлова до города Цареграда гуляти, Стали із Цареграда дванадцять галер вибігати І галеру із гармати торкати,— Стали Алкана-башу з дівкою санджаківною По залётах поздравляти.

То лях-потурнак чогось догадав:
 Сам на чердак виступав,
 Турецьким біленьким завивалом махав;
 Разто мовить погрецьки,
 У друге потурецьки;
Каже: "ви, турки-яничари, помаленьку, братте, ячіте,
 Од галери одверніте:
Бо тепера він підгуляв, на упокої почиває,
 На похмілле знемогає,
 До вас не встане, голови не зведе.
 Казав: як буду назад гуляти,
То не буду вашої молости і по вік забувати."

Тогді турки-яничари од гадери одвертали,
До города Цареграда убігали,
Із дванадцяти штук гармат гремали,
Ясу воздавали.
Тогді козаки собі добре дбали:
Сім штук гармат собі арештовали,
Ясу воздавали,
На лиман-ріку іспадали,
К Дніпру-Славуті низенько укланяли:
"Хвалим Тя, Господи, і благодарим!
"Були пятдесят-чотирі годи у неволі,
"А тепера чи не дасть нам Бог хоть на час по волі"!

#### XIII.

А у Тендрові острові Семен Скалозуб
З війском на заставі стояв,
Та на тую галеру поглядав,
До козаків словами промовляв:
"Козаки, панове молодці! що ска галера: чи блудить,

"Чи світом нудить,
"Чи много люду царського має,
"Чи за великою здобиччю ганае?
"То ви добре дбайте:
"По дві штук гармат набивайте,
"Тую галеру з грозної гармати привітайте,
"Гостинця їй дайте."
Тогді козаки теє зачували,
До ёго промовляли:
"Семене Скалозубе, гетьмане запорозький,

"Батьку козацький!
"Десь ти сам боїсся
"І нас козаків страмисся:
"Эсть сня галера не блудить,
"Ні світом нудить,
"Ні много люду царського має,
"Ні за великою здобиччю ганяє:
"Се, може, є давній, бідний невольник із неволі утікає..."

То Семен Скалозуб тес зачуває,
До козаків промовляє:
"А ви-таки віри не доймайте,
"Хоч по дві гармати набивайте,
"Тую галеру із грозної гармати привітайте,
"Гостинця їй дайте.
"Як турки-яничари, то у пень рубайте,
"А як бідний невольник, то помочі дайте."

### · XIV.

Тогді козаки, як діти, не гаразд починали, По дві штуки гармат набивали: Тую галеру із грозної гармати привітали, Три дошки у судні вибивали, Води вніпрової напускали...

Тогді Кішка Самійло, гетьман запорозький, Чогось догадав, Сам на чердак виступав; Червониї, хрещатиї, давнії корогви із кишені виймав,

• Роспустив,

До води похилив:

Сам низенько уклонив:

"Козави, панове-молодці! сия галера не блудить,

"Ні світом нудить,

"Ні много люду царського мас,

"Ні за великою здобиччю ганяє:

"Се есть давній, бідний невольник,

"Кішка Самійло, із неволі утікає.

"Були пятдесят-чотирі годи у неволі, "Тепер чи не дасть Бог хоч на час по волі"!

Тогді возаки у каюки скакали,
Тую галеру за малёвані облавки брали,
Та на пристань стягали,
Од дуба до дуба
На Семена Скалозуба
Паёвали,
Тую галеру та на пристань стягали.

### XV.

Тогді: златосннії виндяви—на возави, Златоглави—на отамани, Турецькую білую габу—на козави на біляви; А галеру на пожар спускали. А срібро-злато на три части паёвали: Первую часть брали, на цервви навладали: На Святого Межигорського Спаса, На Трехтемировський манастир, На Святую Січовую Покрову давали, Которі давнім козацьвим скарбом будовали, Пцоб за їх, вставаючи й лягаючи, милосердного Бога благали; А другую часть по-між собою паёмали,

А третюю часть брали,
Очертами сідали,
Пили та гуляли,
Із семинядних пищалей гремали,
Кішку Самійла поздоровляли:
"Здоров, кажуть, здоров, Кішко Самійлу,
"Гетьмане вапорозький!
"Не загинув есн у неволі,
"Не загинеш із нами козаками по волі"!

Правда, панове, полягла Кішки Самійла голова, В Киево-Каневі манастирі... Слава не вире, не поляже! Буде слава славна Поміж козаками, Поміж друвзями, Поміж лицарями, Поміж добрими молодцями. Утверди, Боже, люду царського Народу християнського, Війська Запорозського, Донського, З усією чернью дніпровою, Низовою. На многая літа, До конця віка!

# про козака голоту.

I.

Ой на полі та й на Килиїмскім, На шляху битому гординськім, Ой там гуляв, гуляв ковак Голота. Не боїтся ні огня, ні меча, ні третёго болота. Правда, на козакові шати дорогиї —
Три семирязі лихиї:
Одна недобра, друга негожа,
А третя й на хлів незгожа.
А ще, правда, на козакові постоли вязові,
А унучи китайчані —
Ширі жіноцькі ридняні;
Волоки шовкові —
Удвоє, жіноцькі щирі валові.
Правда, на козакові шапла бирка,
Зверку дірка,
Травою пошита,
А вітром підбита,
Куди віє, туди й провіває,
Козака молодого прохоложає.

### II.

То гуляє козак Голота, погуляє, Ні города, ні села не займає, — На город Килию поглядає. У городі Килиї татарин сидить бородатий; По гірницях похожає, До татарки словами промовляє: "Татарко, татарко! "Ой чи ти думаєш те, що я думаю? "Ой чи ти бачиш те, що я бачу?"

Каже: "Татарине, ой, сідий, бородатий! "Я тількі бачу, що ти передо мною по гірницях похожаєть, "А не знаю, що ти думаєт да гадает."

> "Каже: "Татарко! "Я те бачу: в чистім полі не орел літає: "То козак Голота добрим конем гуляє. "Я ёго хочу живцем у руки взяти ..."Да в город Килию запродать,

"Іще ж ним перед великими панами башами вихваляти, "За ёго много червоних не лічачи:брати, "Дорогиї сукна не мірячи пощитати."

### Ш

То тее промовляв, — дороге платте надіває, Чоботи обуває,

Шлик бархотний на свою голову надівас, На коня сідає,

Безпечно за козаком Голотою ганяе.

А козаченько оглядаеться, І карбачем одбивається.

То вже ж той козак Голота добре козацький звичай знае,— Ой на татарина скрива, як вовк, поглядае.

Каже: "Татарине, татарине!

На віщо ж ти важиш:
"Чи на свою ясненькую зброю,
"Чи на свого коня вороного,
"Чи на себе татарюгу старого?

—"Я", каже: "важу на мою ясиенькую зброю, "А ще лучче — на мого коня вороного, "А ще лучче — на себе татарюгу старого. "Я тебе хочу живцем у руки взяти, "В город Килию запродати, "Перед великими панами башами вихваляти "І много червоних не лічачи набрати, "Дорогиї сукна не мірячи пощитати."

То козак Голота добре звичай козацькій знае, Ой на татарина скрива, як вовк, поглядае, "Ой", каже, "татарине, ой сідий же ти, бородатий! "Либонь же ти на розум не багатий: "Ще ти козака у руки не взяв, "А вже козакові віри доняв, "А вже за ёго й громі пошитав. "А ще ж ти між возавами не бував, "Козацької каніи не їдав "І козацьких звичаїв не знасіп."

А татарин ёго озирае,
З ёго насміхае:
"Ой ти, каже, козаче козаче нетяго!
"Звідкіля́ ти розуму набрався,
"Що вельми одіжно убрався?
"Ой на що ж ти уповаєщ?
"Чи на свою шапку бирку,
"Що травою шита,
"Вітром підбита,—
"А зверху дірка?
"Чи на свої постоли боброві,
"Що шовко́ві волоки—
"Вв одно́сталь з валу?
"Чи на свою сермягу семилатную?"

 "Ой татарю́го старий, бородатий, Що твоя одежа зможе?
 Ще побачим, кому Бог поможе."

#### TŸ.

Ой на полі та й на Киліниським,

На шляху битім ординськім,

То не ясний сокіл літае, —

То козак Голота, сердечний, добрим конем гуляє.

Ой став татарин ік ёму приїзжати,

Став тугого лука напинати,

Сердечного козака Голоту стріляти, рубати.

То козак Голота нагайкою стріли отбиває,

Ой на татарина скрива як вовк поглядає.

"Ой ти татарин, старий бородатий,

"Да на розум не багатий!

"Ти між козаками не бував,

"І козацької каши не їдав, "І козацьких жартів не знасш... "Десь у мене був з кулями гаман; "Я ж тобі гостинця дам."

Яв став ёму гостинці посилати,
Став татарин із коня похиляти.
"Ой ти, татарин старий бородатий,
"Да на розум небагатий!
"Іще ти мене не піймав,
"Да уже в город-Килию запродав,
"І срібниї за мене гроші побрав!
"От-тепер твого одного коня вороного
"Поведу до шинкарки пропивати,
"А другим твоїм вонем вороним
"По городу Килиі гуляти,
"Ой, гуляти, гуляти, гуляти,
"Да єдиного Бога споминати!"

V.

Тоді возак добре дбавъ,
Чоботи татарські истягав,
На своі козацькі ноги обував;
Жупан татарський истягав,
На своі козацькі плечі надівав;
Бархатний шлик издиймав,
На свою козацьку голову надівав;
На коня татарського сідає,
Поле килиімське вихваляе:
"Ой поле, каже, поле вилиімське!
"Скількі я на тобі гуляв,
"Да такоі здобичи не здобував!
"Бодай же ти літо й зіму зеленіно,
"Як ти мене при несщасливій годині сполобыло.

Дай же, Боже, щоб козаки пили та гуляли,

Хороші мислі мали,

Од мене більшу здобич брали,

Неприятеля під ноги топтали!

Слава не вмре, не поляже

Од нині до віка.

Даруй, Боже, на многі літа.

### про одексія поповича.

I.

Ой як на Чорному морі,
Та на білому камені,
Там сидить ясен сокіл-білозірець,
Смутно себе має, на Чорнес море спильна поглядає,
Що на Чорному морю недобре ся починає,
Що на небі усі звізди потьмарпло,
Половину місяця в храми вступило,
А із низу буйний вітер повіває,
А по Чорному морю супротивна хвиля вставає,
Якорі зриває,

Судна козацькі на три часті розбиває. Одну часть узяло—в землю Огарску занесло, Другу часть гірло Дунайське пожерло, ') А третя—где ся мас!—в Чорному морю потопає.

II.

При тій часті був Грицко Зборовській, Отаман козацькій запорозькій,

въ одномъ варіантѣ этотъ стихъ поется такъ: У Дунай в гірло забило,

что совпадаеть съ следующею формою выраженія, встречаемою въ письме з левскаго посла Лавріна Пісочинскаго 1601 года: "....w Kiliei, gdzie okręt w Zaniosły i w Dunaj wbiły."

Той по судну похожає, словами промовляє: "Хтось між нами, панове, великій гріх на собі має: "Щось дуже злая хуртовина на нас налягає. "Сповідайтесь, панове, малосердному Богу, "Чорному морю, і мені, отаману кошовому, "В Чорнеє море впадіте, "Війська козацького не губіте!"

То козаки теє зачувади, усі замовчали:

Бо в гріках себе не знавали.

Тільки обізвався писарь військовий, козак лейстровий,
Пирятиньский попович Олексій:
"Добре ви, братця, вчиніте, мене самого візьміте,
"Мені чорною китайкою очі завижіте,
"До шиї білий камінь причепіте,
"Да й у Чорнеє море зіпкніте!
"Нехай буду один погибати,
"Козацького війська не збавляти!"

То козаки тес зачували, до Олексія поповича промовляли: "Ти ж бо по трійчі письмо святеє у руки береш на день та й читаєщ,

"Нас, простих козаків, на все добре наставляєщ, — "Чом ти гріхів більше на собі од усіх нас маещ"?

— "Хоч я й по трійчі на день письмо святеє у руки беру та й читаю,

"Вас, козаків простих, на все добре наставляю,
"А л все сам не гаразд починаю;
"То ще більше гріхів од усіх вас на собі маю.
"Як я із города Пирятина, панове, вижджав,
"Опрощення в пан-отцем із пані-маткою не брав,
"І на свого старшого брата великій гнів покладав,
"І близьких сусідів хліба-й-соли безневинно збавляв,
"Діти малиї топтав, вдови стариї стремням у груди штовхав,
"Та ще конем добрим по улиці вигравав,
"Против церкви, дому Вожого, проїжджав,
"Шапки з себе не знімав, хреста ва себе не клав.

"То ще я їхав селами і городами, "І всявнии Чудними сторонами; "То там жени стариї стояли;

"Може, думали та й гадали против мене що добре сказати, Да я й там за гордостю, за пишностю противним словом одказав.

"Не питався: яка в вас церква святая?

"Та питався: де в вас корчна новая,

"І шинкарка молодая?

"Чужі возаки по церквах молебні наймали,

"А ми в шинку пьем-гуляем,

"Музики наймаем,

"Танці справляєм

"От за те я, панове, великий гріх маю,

"Тепер погибаю!

"Не есть се, нанове, по Чорному морю хвиля вставає, "А есть се—мене отцевська і материнська молитва карає! "Колиб мене сяя хуртовина злая въ морі не втопила, "Од смерти молитва боронила,

"То знав би я отця й матір шановати-поважати, "То знав би я зтаршого брата за рідного отця почитати, "І сестру рідненьку за неньку у себе мати"!

### Ш.

Тогді козани добре дбали,
Узяли ёму назад руки ізвязали,
Чорним оксамитом очі затмили...
То ще такого козака у море пускать пощадили;
На лівій руці мизинного пальця втинали,
Ёго кровь у Чорнее море метали.
То скоро стало Чорнее море кров кристиянську заживати,
То стала злая хуртовина по Чорному морю стихати,
Судна козацькі до-гори як руками підіймала,
До Тентрова острова прибивала.

То всі тогді козаки дивом дивовали: "Що в якому то страху ми бували, "На Чорному морю, на бистрої хвилі потопали, "А ні одного козака з-межи війська не втеряли"!

От-же тогді Олексій попович із судна вихождає, Бере святеє письмо в руки, читає, Усіх простих козаків на все добре научає, до козаків промовляє: "От-тим би то, панове, треба людей поважати, "Пан-отця й пані-матку добре шановати: "Бо котрий чоловік теє уробляє, "По вік той счастє собі має, "Смертельний меч того минає: "Отцева й матчина молитва зо дна моря виймає, "Од гріхів смертельних душу одкупляє, "На полі й на морі на поміч помагає!"

• 

# приложения

KO

### ВТОРОМУ ТОМУ

ИСТОРІИ ВОЗСОЕДИНЕНІЯ РУСИ

## 1000年度の大学を表現している。 連びからないのではある数と表現している。

rentorri enfocul e

NOW REPORTED HOUSE FIRE.

# ОДА ПАПРОЦКАГО ВЪ ЧЕСТЬ РУСИ.

### DO POLAKOW.

Это стихотвореніе Папроцкаго заимствовано изъ его книги: "Panosza to iest Wyszłowienie Panow у Paniąt Ziem Ruskich у Podolskich", Krakow, 1575. Оно собственно относится къ 108 страницѣ І-го тома, но не могло быть въ немъ помѣщено по той причинѣ, что въ моихъ бумагахъ имѣлись только выписки изъ него. Когда я обратился за полнымъ стихотвореніемъ "Do Polakow" въ Императорскую Публичную Библютеку, оказалось, что Рапозгу Папроцкаго въ ней нѣтъ, и уже, по выходѣ І-го тома въ свѣтъ, сообщилъ мнѣ весьма обязательно полную оду Папроцкаго директоръ библютеки графовъ Красинскихъ, въ Варшавѣ, извѣстный ученому съвту своими почтенными трудами, Владиславъ Хоментовскій, при чомъ, съ благородною гордостью книгохранителя, замѣтилъ онъ, что другой экземпляръ Рапозгу едвали найдется гдѣ-либо въ Европѣ. (Въ моей перепечаткѣ соблюдены знаки правописанія и пунктуація подлинника.)

Chcieyciesz sie tu przysłuchać tych cnych ludzi sprawie, Ach język moy nie powie snadz wszytkiego prawie. A pioro nie wypisze tu cnoty każdego, Niestanie mi papiru ná sprawy iednego. A niechcieycie rozumieć bych im pochlebował, Nie dawnomci w tym kráiu nie z nimim się chował. Alem záraz zrozumiał sprawy ich poczćiwe, Ktore godne ná wieki áby były żywe. Wiedz że nie raz do roku tych cnych ludzi ręce, Uganiáiąc pogány iż bywaią w męce. Broniąc wszytkich krześćian iako mężni Lwowie, Owa máło nie wszytko tám z nich Hektorowie. Od was żadney pomocy do tego nie máją,

Tak was iák karmne woly w pokoiu chowáią. A wy nad nie cżyniąc się ieszcze godnieyszemi, Upraszacie w tych páństwach imioná pod niemi. Kedybyście im mieli snadż udzyelić swego, Używaiąc tak wcżasu pokoiu wielkiego. Okażciesz wy swe sprawy tu godne pámięci, Jákie ći zawsze cżynią ludzye práwie swięci. Ja nie mogąc zátáić czo widze ná oko, Ukażę wam ich spráwy chociaż nie szyroko. Ktoby mi chcial nágánić nie może prawdziwie, Chybá im tego zayrząc mowić zazdrośćiwie. Bo že by się dzisich lat thakowy wyiáwił. Poslecie go w poselstwie dobrze ie odpráwi. Ledwie mu ták roskażą iak on lepiey spráwi. Tam pytay o Hetmanie o dobrym Rycerzu, Nie rad kiedy wotuią w Rádzye o przymierzu. Tam konia i pácholká dostaniesz dobrego, Już tám wász Mathusz nawyki porządku lepszego. Nie chodzi po ulicy nie báwi się zwádą, Nie uderzy nikogo bez przyczyny zdradą. Z Máthusza dobry iunak, a s syná wászego. Záraz Rotmistrz ábo więc zacny Rycerz z niego. A wy coscie znácznego prosze was zrobili, Ktorzyście na imioná w Rusi się zdobyli. Przeciw sobie widzyaleś kiedy miecz dobyty, Nie na burku w potrzebie iakiey znákomitey. Bá rzeczesz iżem widzyał, by iedno przystoynie, Nie godzić się bácznemu być na takiev wovnie. Wiakicieś málo gárdlá nie dal ty moy pánie, Aleć powiem kruciuchno o tym swoie zdanie. Nie przystoi mądremu wydzyerać cudzego, Ani iesliś bogátszy nie wzgardzay chudszego. To yurzysz u Podolan gdy przydzyesz do niego, Nie poznasz gdzye pan siedzi ábo sługa iego. Nie masz tám y za szeląg pychy u żadnego, Wiec ná wszem blogosláwi szczęści Bog każdego. Chociaż we pstrych saianiech oni tho nie chodzą,

Ale w slawie snadz droższey niż wezlocie brodzą. Tá o tym cnym narodzye wszędy zacnie słynie. I będzye wiekom wiecznie chociaż Polska zginie. Już dawno nie masz Troye ledwie znáć gdzye bylá, A wzdy slawa cnych ludzi ieszcże nie zginelá. Dawno Jazon z inszymi do Kolchis się wozil, A wżdy dziś w naszym wieku s swoim mestwem ożył. .Herkules co nań práwią iże Hodry biyal, Tákże v bogow zyemskich namniey nie omiyal. Umie tho dziś ledá chlop u nas spráwić w Rusi, O sroszszego niżli Smok Turczyna się kusi. Samson slynie że tho był rozdarł gebę Lwowi, I dzisich lat to nie dziw czynić Rusakowi. Rozdziewił możny Turczyn na nas swą paszczęke, Nie raz zacni Rusacy tkaią mu w nię ręke. On z woyskiem niezliczonym ná Polskę sie puszsża, Ale mu można sila Ruska nie dopuszcza. Wszytkoć tam Koklesowie oni mężni Rzymscy, Abo Kurciusowie oni zacni wszyscy. Wskoczy tam nie raz każdy w takowe przepasci, Biyąć siekąć pogany prawie do upaści. A gdy oni co sprawią barzo potrzebnego, Wszystkim wam spolna sława záwsze roscie z tego. Mieyciesz ná slawie dosyć ktorą oni robią, Chociaż was w tych potrzebach nie miewaią z sobą. A nie mieycie iuż z nimi w dobrach interesse. Gdyż na ten czas gdy się bić gdzyeś bywacie w lesie.

# INCOMA KHASA OCTPOMCKAPO. ZI CEITA ETO SITTUITA KE RHSHO KPHUTOOV PAJSHBIJV. 1)

### ССОРА СЪ КНЯЗЕМЪ ЗВАРАЖСКИМЪ.

Князь Збаражскій потребоваль князя Константина-Василія Острожск къ суду. Онъ выхлопоталь листы изъ королевской канцеляріи о то чтобы всё повёты Волынской земли шли на князя Острожскаго, яко непослушнаго закону и королю, и эти листы прибиль во всёхъ повёт къ замковымъ воротамъ и церковнымъ дверямъ. Князь Острожскій 1 силъ короля, чтобъ не выдавали противъ него такихъ листовъ, и чт король остановилъ дёйствіе выданныхъ.

Woiewoda bracławski, chciwy będąc maiętnosci dziatek myc moiey o krzywde dosyć niewielką, o kilkadziesiąt kop zboza, l re mu Syn moy Janusz, ze ie na gruncie iego koszkowskim podd iego Hryczkowscy zasiali byli pobrać kazał, opusciwszy syna, m Oica, ktory tam nie trzymam, nic o tey krzywdzie niewiem, do si swego krzemienieckiego pozwał. A chocia Janusz syn moy poz zniosł i na roku się zprawem swym opowiadał, ze to Imienie anie ia dzierzy, przecie na mię sąd iego wskazał dwiescie kop i p nascie Litt., w ktorych, iz mu Janusz syn moy w wiązaniu w Kokowie nie postąpił [a słusznie, bo go oto nie pozywał, iako dz zawczego], przeciwko mię odzierzał listy zkancellariey J. K. Mci, się wczystkie powiaty ziemi Wołynskiey na mię ruszyły i iako nieposłusznego prawu i przeciwnika zwierszchnosci J. K. M., i kowe listy K. J. M. we wszystkich powieciech po drzwiach kosci

<sup>1)</sup> Извлечены изъ рукоп. Императ. Публ. Библ. польск. F. IV, № 223.

nych zamkowych, po Bramach przybiiali ku osławie mey; iako dnia wczorayszego zebrało się ich przez kilkaset na wiązanie do Koszkowa; tam, iz od syna mego Janusza broniąc i wwiozować się nie dopusczono, pewnie starać się bedzie Woiewoda Bracławski o listy na wywołanie przeciwko mnie; przeto piszę tam do J. K. M. o tem prosząc, zeby J. K. M. nie kazał listow takich przeciwko mnie Woiewodzie Bracławskiemu wydawać, do tego czasu, aż się z nim rozprawię przed J. K. M. nate pozwy, po ktore teraz posyłam do Kancellariey J. K. M. a takze o niesłuszny postępek prawa. Wielce a pilnie, iako mego Mciwego Pana i powinnego przyjaciela, proszę, abyś W. M. ode mnie list J. K. M. oddać raczył i o to się łaskawie przyczynił, iesliby pieczęci nie było koronney przy J. K. M. prosić J. K. M. o list do J. M. Pana Kanclerza, zeby te pozwy przeciwko Woiewodzie Bracławskiemuzapie czętowano, i list hamuiący dalszy Postępek iego w tey sprawie, iako niesłuszney i fortelney, do rosparcia ze mną przed J. K. M. na te pozwy dać roskazać raczył, krom zadnego mieszkania. Tę vczynnosć W. M. memu Mciwemu Panu odsługować i zadziaływać będę. Dan z Ostroga Junii 17 die 1584.

# возаковъ. «Возаковъ. Войня въ царъградъ.

Paragraf z listu Demkowicza, posta do Wołoch.

Сотникъ Демковичъ вздилъ въ Пресбургъ для приведенія молдавскаго господаря къ присягь на върность немецкому императору. Господарь обезглавиль турокъ, находившихся въ Молдавіи. Вследствіе этого Царьградъ быль на три дня запертъ, и во все это время турки рубили христіянамъ головы. Наконецъ адзамулаты бросились на палачей, и между самими турками завязалась сёча. Султанъ успокоилъ адзамулатовъ подарками. Господарь пригласилъ козаковъ на войну съ турками.

Gdym był posłany od Panow Kozakow do Hospodara Moldawskiego dla przysłuchania przysięgi, ktorą Hospodar J. M. tak z r

dą Duchowną, iako i swiecką vczynił, zkapłanami i, z Hetmanem swym, zaprzewodem moim, iz się prawdziwie odrzucił od Cesarza Tureckiego i poddał pod Cesarza Chrzescianskiego i przywileiem Cesarza J. M. ktory Data z Prezburgu 1 dnia Nouembr. przyimując go w Opiekę swoię i obronę iemu wszelaką obiecniąc, azadnych dac nie potrzebując wiecznemi czasy, i list zawarty do Hosdodara od Cesarza J. M. pisany, aby się porozumiewał skozakami, co wszystko przed nami pokazywał dla skutecznieiszey wiary. Turki tez wszystkie wyscinał wziemi swoiey, a maiętności ich na Węgry wydał. I gonca, ktory od Pana Tureckiego, ktory do K. J. M. naseim szedł, kazał sciąć przy nas. Nawszystkich chorągwlach znaki Cesarza Chrzescianskiego i krzyzy poczynił. Turki scinane na wzgardę tak stoią po rynku. Od Xiązęcia Zygmunta Siedmigrockiego przy nas cztery tysiące pieszych węgrow napomoc przyszło a tysiąc iezdnych. Nad ludem tym Isztwan Kapitan. Lud Hospodara J. M. czternascie tysięcy z Hetmanem iego Razwanem nizey Łopuszney lezą i iuz około Kilit wielkie zdobyczy pobrali. Tatar co się było kilka tysiecy zostało w Ordzie, ci lezeli nakoczubay, a teraz Vczuburezy wyzey Białogroda z Dobrzyckiemi Tatary, co ich trochę było i ztemi, co około Białogrodu byli zebrali się, pewną wiadomosć Hospodar ma, ze ich dziewięć tysięcy tylko iest. A chcieli ziemie Wołoskiev zaszkodzić, iednoz ich taz vgoda znami zadzierzała i te ludzie, ktorych Hospodar nizey Łopuszney połozył. My się tez ruszyli. Insze Pan Korczewski słownie W. X. M. powie, iako rada nasza, vsta z vsty, gdziesię będziemy zdeimować i iako postanowienie iest iesli K. J. M. i W. X. M. Panow Rad, Panow naszych, będzie. Szpiegi Hospodar wszędy mą i w Konstantynopolu; i przy nas przyszedl szpieg z Konstantynopola, ktory powiedział, iz 12 dnia Nowembr zatworzono było Konstantynopole natrzy dni, i wtych dniach scinano Chrzesciany. Potem Adzamulanowie, vzaliwszy się krwi Chrzescianskiey, rzucili się na Turki i sami się między sobą do tego dnia siekli. Adzamulanow vspokoił przez podarki. Hospodar Multanski, za pomocą Bozą, kilka tysięcy pod Prowadyiein pogromił, akilka set ich zatworzyło się było w Monaster, i tych wszystkich dobił. Teraz posła do nas przysłał, obiecuiąc nam pieniądze, abysmy tylko do Hospodara Wołoskiego poszli i z nim się nizey Łopuszney zdeimowali. Posłanca, ktorego do Siedmigrodzkiey ziemi posłalismy, iescze nie masz go, i skoro przyiedzie i z czem, nie omieszkam W. X. M. dać znać, i Rada zupełna iak będzie, o wszystkim dam znać. Z Baru, die 3 Februaii 95.

### женидьва доводы.

Drugi z listu Kiewliczowego.

Козаки выступили въ походъ. Лобода женился. Турецкій султанъ приказалъ избавить христіянъ въ Царьградѣ. Турки бились между собою восемь дней.

Słuha moy, ktory na wiadomosć czekał w Międzybozu, przyniosł mi taką wiadomosć, iz wewtorek kozacy wyciągneli z Baru do Winnicy i Bracławia, ktory list W. X. M. posyłam. Stamtąd gdzie się obrocą, rozne słuchy. Jedni twierdzą, ze do Wołoch, a drudzy powiadaią, ze ku Czerkasom; owo gdziekolwiek, ieno ich nas Panie Boze zbaw.—To tez W. X. M. oznaimuię, ze się Pan Łoboda Hetman Zaporoski ozenił; wziął szlachciankę, powinną bliską Paniey Oborskiey, ktora przyniey Panienką mieszkała; ktora zań poniewoli isć miała: bo tak J. M. chciał Pop, quidem szlub im dawał. Ale Pan Bog to wie, dlugo li tego. Mam tez i te wiadomosć pewną, iz gdy tych niedawnych czasow ziemia Wołoska i Multanska vczyniła przysięgi Cesarzowi Chrzescianskiemu, tedy Cesarz Turecki w Carygrodzie roskazał Chrzescian mordować, scinać; zaczem się między Turkami taka bitwa wsczęła, ze osm dni z sobą się bilit. wodzy

budwu stron nakilka dziesiąt tysięcy legło ich. Teras snać tamze w Carygrodzie Seim. Co się daley ponowi, oznaimić W. X. M. niezaniecham. Z Lubaczowa, w dzień Gromnic.

### ОПАСНОСТЬ СО СТОРОНЫ КОЗАКОВЪ.

Въ виду избіенія христіанъ въ Цареградѣ, надобно и въ Польшѣ опасаться подобныхъ ужасовъ. Козаковъ намножилось до 12.000. Противъ нихъ король велѣлъ обратить коронное войско, котораго только 2.000. Если не устояли въ битвахъ съ ними волошскій и молдавскій господари, то какъ устоитъ коронное войско! И внѣшняя, и внутренняя война угрожаетъ Польшѣ.

Z strony seimu, na ktorym wszystko Chrzescianstwo o nas samych, a naiwięcey o imie odkupiciela naszego Chrystusa Pana idzie. chociaż prostak i niemoja rzecz wtosię wdawać, barzo mi się to niepodoba, ze nawielu mieiscach, iako i w Proszewicach, wiele rzeczy domowych, dzisieiszemu czasowi nienalezących, podanych do zatrudnienia onego. Kiedy naiwięcey zgody, miłosci i swornosci potrzeba, to naiwięcey priwatami zatrudnienia przyczyniasię. Jesli sam Pan Bog do zgody i miłosci prawie gwaltem niepociagnie i nieratuie Chrzescianstwa, o nas słaba nadzieia, ktorzy, bacząc tez zapłotem ogień, barzo iadowity a do zginienia bliski, naimniev nań niedbamy, a moglibysmy się i tym samym mordem Chrzescian w Carogrodzie pobudzić, ktory się temi czasy od pogan stał, oczem iako mi piszą, szerzey dla zrozumienia W. X. M. memu Mciwemu Panu posyłam. Strzez Panie Boze za takową nieswornością naszą i za praktykami, zeby tez kiedy i nas toz nie doległo, iboie się, zeby nie nato Pan Bog te rozge swą gotował: bo co dziś iednemu, tego się iutro drugi spodziewać moze. — Ludzi tez swowolnych iakie zmocnienie v nas, ze ich więcey nizeli do dwunastu tysięcy, naktore nieladaiako oglądać się potrzeba. Taką sobie sławę pusczaią, ze do Wołoch na pomoc im i Multanom przeciw Turkowi idą. Ale ia tego niebaczę: bo, z Baru wyszedłszy, do Bracławia i Winnice się vdali, blizey ku Dnieprowi. Więc i to, ze snadz Krol J. M. kazał zołnierza na nie obrocić, ktorego tylko dwa tysiąca. Barzosię boię, kiedy Hospodar Wołoski z Multanskim Woiewodą stosu im wytrzymać nie mogli, ale vstępować z szkodą swą musieli, zeby panewie zolnierze co sprawili; aprzyidzieli do czego, tedy spolny raz będzie musiał być. Za takim tedy zaciągiem czego się nam spodziewać, obacz W. X. M., ze iest i postronna iuz nagotowana i wnętrzna woina.... Datt w Stepaniu die 9 Februarii Anno 1595.

### поражение крымцевъ молдаванами.

### копія письма ловоды,

СООБЩЕННАЯ РАДЗИВИЛУ КНЯЗЕМЪ ОСТРОЖСКИМЪ.

Лобода извѣщаеть о томъ, что ни одинъ крымскій ханъ не терпѣлъ еще такого пораженія. Едва самъ спасся бѣгствомъ; потерялъ всю добычу и ясыръ. Лобода проситъ покровительства князя во всѣхъ козацкихъ дѣлахъ.

### Wielmozny a Mciwy Panie Panie Woiewodo Kiiowski, etc.

Vnizone słuzby nasze do Mciwey łaski W. X. M. naszego Mciwego Pana pilnie zalecamy, etc.

Oznaimuiemy W. X. M. naszemu Mciwemu Panu, ze iuz, za pomocą, Bozą, wychodzim przeciwko nieprzyjacielowi krzyza Swiętego dna 21 Lutego, to iest we wtorek na pole bialogrodzkie, co Panie Bozę racz dopomodz, aby, za sczęściem W. M., ten poganiec pod nogi nasze vpadł. Daiemy tez znac W.X.M. naszemu Mciwema.

Panu, ze nas doszła wiesć od Hospodara Wołoskiego i Multanskiego, ze Woiewoda Multanski Tatar na głowę poraził, tylko sam Car vciekł i zapadł, za ktorym przed się Woiewoda Multanski posłal swego Hetmana z ludem, aby go az do morza gonil, i tak iako piszę, Mciwe Xiąze, ze zaden Car wiekszego vpadku niepodniosłegdyz i zdobyczą od nich wszystką pobrali. Acoś się ich mało rospierszchneło i więzniow wszytkich odgromił. To iuz nieinaczey. Prosim tez W. X. M. naszego Mciwego Pana za nami, sługami swemi, w kazdey sprawie racz się łaskawie przyczyniać. Oddaiemy się powtore w Mciwą łaskę W. X. M. swemu Mciwemu Panu. Pisan w Bracławiu d. 21 Lutego Roku 95.

W. X. Mci swemu Mciwemu Panu Nainizsze słudzy Hrehorey Łoboda Hetman i wszystko Rycerstwo Zaporoskie.

### ОТНОШЕНІЯ КН. ОСТРОЖСКАГО КЪ КОЗАКАМЪ.

Лобода искаль благосклонности князя Острожскаго и щадиль его имънія, но Наливайко съ тысячею человъкъ отдълился отъ козацкаго войска, которое пошло въ Волощину, и расположился гостевать въ Острополъ. Острожскій смотръль на него, какъ на другого Косинскаго. Въ выпискъ изъ письма Лободы сообщаетъ князь Василій о томъ, что крымскій ханъ разбить на голову молдавскимъ воеводою.

Barzom temu rad, iz wiem o W. M. swym Mciwym Panie poblizu z zdzięcioły, gdzie iuz bym dawno rad być isam chcąc się vcieszyć zdobrego zdrowia W. Mci. i te sprawy, ktores na Kopiis i Hłusk nalezeć będą, nieprzez kogo inszego, iedno przez się samego W. M. oddał, — takze i temu zeznaniu, ktoregom dawniey, przez chorobę swą nie wykonał, dosyć teraz vczynił, nizli swawola ko-

zacka, ktorey znowu zazywać byli poczęli, zahamowała mię az by się vspokoienie stało; i pokim na Wołyniu był, poty mie zaniechali, ze się spokoinie we wszystkiem pszeciwko mnie i poddanych mych zachowali, zwłascza Pan Łoboda, pragnąc przyiazni ze mną; ale, skoro teraz do Wołoch zwoiskiem odszedł, iam się tez tu na Polesie obrocić, ten łotr Naliwaiko, oderwawszy się od drugich wtysiącu człowieka i do Wołoch nie chodząc, teraz iest w Ostropolu, maiętności mey, gościem, i przyidzie mi z nim podobno iako w targu postąpić; drugiego Kosinskiego Pan Bog na mnie przepuscza Takze i wiadomość seimowa zatrzymała mnie owdzie, na ktorąm oczekiwał, i iescze nic pewnego stamtąd nie maiąc, kęs się zatrzymam. Atym czasem vmyslnie pachole swe posyłam, dowiadując ozdrowiu W. M.... — Nowiny iakie mam od Łobody i pewne, bo z ponową, W. X. M. posyłam. Day Panie Boze, abyś do końca ci pohancy pociechy nieodnosili.... Datt w Turowie d. 4 Martii A° 1595:

Следуетъ выписка изъ письма Лободы:

O nowinach, o ktorychem do W. X. M. pierwiey pisał, tera z ich potwierdzam, ze zapewnie Cara pobił Woiewoda Multanski, ze ledwo sam Car vciekł z niewielą i za nim pogonią posyłał. A my tez iuz wyszlismy z Bracławia naprzeciwko poganinowi.... Dan Nalesnicy znocliega d. 23 lutego A° 95.

### НЕВЪРНОСТЬ СЛУХОВЪ. СЕЙМОВЫЯ АГИТАЦІИ.

Nowin godnych wiadomosci W. M. zadnych nie masz. Choć iest co, ale niesmiem pisać: bo niezawsze pewne bywaią, i to co z Kiiowa, tedy niepewne. O kozakach tylko słychać, ze wziemi Wołoskiey snać poszli pod Białogrod, albo pod Kilą; ale cokolwiek się pewnego i godnego ponowi, oznaimić W. X. M. niezaniecham

Zseimu, iako dawno, tak i teraz, nic niesłychać. Pan Bog to wie, iako się skonczy.

Zaluię tego niepomału, iz z W. X. M. naseimie tak obeszło. Prawieć nas tak porobią: boimy się nasamę publikę, wedle złozenia Seimu vbespieczywszy, prywatek swych zaniechać; a wiele nas takich, i mnie samego, Pan Bog to wie, iesli tez tam bez lugu niezmyją. Die Aprilis A<sup>o</sup> 1595.

### ВНУТРЕННІЯ СМУТЫ.

Дёла стояли такъ, что князь Острожскій сносился съ Радзивилломъ только чрезъ посредство вёрныхъ слугъ, не ввёряя ничего бумагѣ.

Jakom przedtem zadney wiadomości o zdrowiu W. M. m. M. Pana i o tych rzeczach zawichrzonych pod te czasy wzmianki nieiakiev, iesliby co wiadomosci W. X. M. dechodziło niemając, był barzo frasowliwym: bom i o łasce W. M. m. M. Pana był wątpić począł, tak teraz zaś, wziąwszy wiadomosć przez pisanie W. X. M. ozdrowiu W. M. m. M. Pana, iuz za łaską Bozą sposobnieiszym, i zrozumiawszy sługi mego Chmielewskiego za wskazaniem przezen od W. X. M. wielką łaskę a prawie synowską miłosć W. X. M. kusobie, wielcem veieszony a prawie poleczeniem niemałem zdrowia mego w starosci lat mych stało mi się to od W. X. M. za co barzo wielce dziękuię W. M. m. M. Panu i Pana Boga o to.... Temusz słudze memu Chmielowskiemu, widząc, ze mu i W. M. dufać raczysz, dostatecznie z nim namowiwszy się we wszystkim, poruczyłem słownie z W. X. M. mowić i vmyslniem mu do W. X. M. iachać roskazał, ktoremu proszę racz W. M. wiarę zupełną dać i to wszystko vczynić, co się słusznie bedsie godziło W. X.M. a roskazać go zaś do mnie iako nairychley dniem i nocą zeby się pospieszał odprawić.... Z Ostroga die 15 9bris Anno 95.

## "НАЧАЛО ТРАГЕДІИ."

Разсказы о похожденіяхъ Наливайка такъ несогласны между собою, что князь Константинъ-Василій Острожскій выбхаль лично поближе къ місту дійствія, чтобъ развідать о положеній діяль. Нісколько жолнерскихъ роть напало на дві сотни козаковъ, стоявшихъ въ Мартиричахъ; козаки побиты почти до остатка. Наливайко двинулся таборомъ изъ села Чорнавы черезъ Острополе къ Пикову. Не извістно, куда направится далів. У него не болів 1.000 человінъ, побито до 300. Жовковскій, переночевавши въ Райкахъ, пресліддуєть его, почти не останавливаясь. Жолнеры довершають опустошенія, причиненныя въ селахъ козаками.

Dnia wczoraiszego przez sługę Pana Bronickiego krotce nieco przypomniałem W. X. M. początek tragedyi, ktory się iuz stał między Pany zołnierzmi a Panem Nalewaikiem. Jednakze iuz tak wiele powiesciom nie wierzę, iz wybiegałem sam w kilkadziesiąt koni dla pewnieiszey wiadomosci, ktorą W. X. M. oznaimuię. We wtorek godzina moze być ze dwie przed wieczorem wyszedł Nalewaiko z labami, ze wszystką armatą; stanął na noc w Czarnawy, wsiele W. X. M. ktore Pan Starosta Ostropolski trzyma, po wsiach wbok połki rozłozywszy. Zatem nazaiutrz, iakoby godzina przed południem, nastąpiło kilka rot zolnierskich, przy ktorych powiadają zeby miało być częsć ludu zbornego. W Marcierycach P. Kiewlicowicza, sługi W. X. M., zastały setny dwie: setnią Marka durnego i Tatarynczową, ktorzy snadż tylko na to tylko byli posłani zeby P. Kiewliczowy iako naiwięcey szkod byli poczynili. Nawet iako słyszeć i Sioło spalić mieli, tylko ze im gorzałka zawadziła, ktorey beczkę zastały wewocze (wedworze?) v Arendarza. Dla czego tez tak — — 1) zdybawszy obiedwie setni prawie na głowę połozyli i z setnikami, tak iz okrom kilku, i to rannych, nie vszło. Marko tamze zaraz na placu legi, a ten drugi setnik Tataryniec wymknął się iuz był zkilku towarzyszow, ale wdrodze dogonieni i

<sup>1)</sup> Пробыть переписчика, снимавшаго копію въ Несвижской библіотевіз.

pobici. Nalewaiko natenczas w Czarnawi był tak vbespieczony, ze przy sobie więcey kilkudziesiąt człowieka nie miał, tylkoś ze zatym Sluckiem (?) i inszych sioł, to iest z Pustowiec, z Hołubca i inszych, nastąpiło mu kilka setni; zaczem zarazem, wyszedłszy z Sioła Taborem, poszedł ku Ostropolu; tylką człowieka ze trzydziesci tamze w Czarnawi vbyto a zywo szesci poimano, ktorych zaś w Raikarch poimali. Nalewaiko zarazem, nic niepostawaiąc, poszedł przez Ostropol w pola ku Pikowu. Jednak otem takie słuchy dochodzą, zeby sie iuz w Pikowie przed nim zamknąc miano i po inszych miastach wszytkich vkrain nych; nawet i lud vkrainny iakoby miał być wszytek pogotowiu. Wiadomosci nie masz, gdzieby się miał daley obrocić. Ludu przy sobie więcey tysiąca niema; pobitych do trzech set. J. M. P. Hetman tylko w Raikach przenocowawszy, przed switem za nim poszedłszy, zolnierze prawie bez przestanku za nim ida, i szkody niezmierne pierwiey Kozacy, potem teraz zolnierze poczynili. Rradko wktorym siele W. X. M. konia znaidzie: bo czego Kozacy nie wzięli, ostatek pobrali zołnierze. Nawet i sług kilku W. X. M. maietnosi mało niewscząt Kozacy wybrali, iako Gorskiemu i Hrozie etc. Z Konstantynowa 2 Martii Aº 96.

#### подозрънія въ стачкъ съ козаками.

Были между панами толки о томъ, что князь Острожскій насылаль козаковъ на нивнія людей, къ которымъ не благоволилъ. Оправдываясь въ этомъ передъ Радзивиломъ, Острожскій ставитъ Лободу на одну доску съ Наливайкомъ и Савулою, и выражаетъ общую увёренность пановъ, что Наливайко будетъ усмиренъ.

Co się tknie suspicii od ludzi rozmaicie mnię vdaiących o tem łotrze naliwaiku, zebym go ia miał nasyłać lub to zwiadomoscią moią cokolwiek czynił było, Bog widzi i wie a da to złaski swey, ze się nieprzyjaciel zaden moy przytem niezostoj. Tom go ia tezdo Wołoch, do Węgier posyłał? To i Szauła wkraie W. M. W. X. Lit. zmego roskazania wszedł? To i Łoboda Ukrainę znisczył z moią wiadomoscią? Tozci i mnie, iesli kogo, apodobno iescze barziey, doległo, zniewinnosci wybawiać i mnie niezapomni: bo głos iego mowi, prawda nie zanie (sic) tylko zsuspicii wybawia, ale i od swierci. Nowiny, iakie tez v nas są o Nalewaiku W. X. M. posyłam. Tak tuszą wszyscy, ze go da li Bog vskromią, a Panie Boze day to, aby i tych szkoicow, ktorzy tez wkraiach W. M. W. X. Lit. proporce swe iescze rosciągaią, zebysmy kiedy choć wzdy od swoich wpokoiu pomieszkać mogli.... Z Ostroga dnia 3 Marcii A<sup>o</sup> 96.

## вывздъ на врестскій соворъ.

Князь чувствуеть себя не совсёмъ здоровымъ. Не только двое владывъ, но и папа силою ничего не сдёлаетъ. Острожскій проситъ Криштофа Радзивила держаться гдё-нибудь въ своихъ имёніяхъ поближе въ Бресту, а не то—прислать минскаго воеводу Абрамовича.

Na inne rzeczy inszego czasu do W. M. swego Mciwego Pana odpisować będę: bo się teraz poczynam na zdrowiu barzo nie dobrze mieć — — ¹) tylko to teraz do W. M. piszę, swego Mciwego Pana, z strony Władyk: barzo mi to miło słyszeć, iz to, co Ich M. Panowie Tribunalisty litewskie i panowie obywatele tamecznie, iako strozowe wierni i zyczliwi Rzecy pospolitey, a tem czuią, day, Panie Boze, aby nie vstali a przy prawach wolnosciach swych, naibolszey w tych rzeczach, co sumnienie zachodzi, opanowali i mocno zastanowili z W. M. społem, moim Mciwym Panem. A gdy Pan Bog zechce, a W. M. chęć i gorącą miłosć do tego przystąpi i serce takie sprawi, czego wszyscy zawsze po W. M. doznawali. Nietylko ta szuia Władykowie, dwie osobki, ale i Papiez z musu nic nie

<sup>1)</sup> Пробъль списывавшаго копію въ Несвижской библіотекъ.

wdziała. Senot potaiemny im podporą i pozytkiem być nie moze, i owszem ku zawadzie. Ale iestli tam v W. M. wiadomosć o nim pewna będzie, pewienem, ze W. M. naten Senod ')——') postrzegaiąc wolności, sami osobami, a niektorzy przez posty vstanowić będziecie raczyć, gdyz o moie mniey, ale i kazdego to dolęże: be my iedno krędecować będziemy przed Wmi iako straceni, a W. M. tuz za nami. Boze day, by do wygraney, ale ia barzo watpie, bo wzdy nas potaiemnie wspiączki łowią, ale——') zgoła mowią niebyć temu tak. Smiałbym o to misernie prosić i wiernie radzić, iako swemu Mciwemu Panu, zebyś W. M., natenczas gdzie niepodaleku być raczył w imionach swych w Siematych abo w Orlu. A iesliby to nie mogło być, zebyś W. M. do nas zesłać raczył Pana Woiwodę Minskiego, Pana Abramowicza, ktory snać iuz iest woiewodą Smolenskim. Wszakoz to wszystko nie na moiey woli, ale przy woli W. M. niechay zostanie... Data z Dermaniu 15 augusti anno 96.

### жолнерскія вуйства.

Опустошенія, причиняємыя панскимъ имініямъ жолнерами, равнялись непріятельскимъ нашествіямъ. Они довершали разоренія, сділанныя козаками и татарами; безчестили женщинъ, убивали людей.

V nas owdzie natenczas nie godnego wiadomosci W. X. M. nie masz, iedno to, ze zołnierze, a zwłasczaz Xięstwa Litewskiego, stoią za postronnego nieprzyjaciela wspustoszeniu maiętnosci naszych: nietylko ze poddanych co Kozacy i Tatarowie na podolu niedoni-

<sup>1)</sup> Отъ 29 сентября изъ Дубна: "... ledwiem tez zdrow, i to, iako W. X. M. wiesz, starego zdrowie wątleisze, iak młodego choroba. Frasunki vstawne, ktoremi mię Pan Bog nawiedza, te mi nie pomagaią. Do Brzescia na Synod we srodę blisko przyszłą wyiezdzam."

<sup>2)</sup> Пробыть списывавшаго копію въ Несвижской библіотекь.

Пробъль того же переписчика.

sczyli donisczaią, ale nakoniec gwalty vczciwym białym głowom, panienkom, zaboistwa poddanych czynią; prawie płacz ludzi tych vbogich niebiosa przebiia. Zdałomi się otem nie tyłko raz, ale zakazdą okazyą do W. X. M. dawać znać, aby się wzdy za napomnieniem W. X. M. mogli pohamować... Z Ostroga d. 7 Januarii A 1597.

#### позовъ за подымное.

За сопротивленіе церковной уніи, Сигизмундъ III прогнѣвался на князя Острожскаго. Гнѣвъ свой выразиль онъ позвомъ, написаннымъ безъ тѣхъ учтивыхъ формальностей, которыя обыкновенно соблюдались въ сношеніяхъ короля съ панами. На отсутствіе формальностей князь Острожскій не обратилъ, по видимому, вниманія и озаботился только вопросомъ: какъ поступить съ королевскимъ позвомъ? Онъ послалъ копію съ него къ зятю своему Криштофу Радзивилу и просиль его совѣта. При этомъ онъ писалъ:

"... posylam do W. M. swego mciwego Pana kopią mandatu, od Kro J. M. danego mi o podymne, i nietylko mnie, ale takich in simili naniesiono moc na Wołyń do wszystkiej co przednieiszey slachty, co iz nie było za Krolow zeszłych S. pamięci Zygmunta Augusta, Henryka, Stefana az do tego czasu, proszę o radę iako naiprędszą, co ztem czynić i iako postąpić: bo stanąwszy wdać się w niebespieczentwo za pozwem prywatnym przes kontrowercyą; niestanąwszy wskaz wedle vpodobania swego będącymi; a Exekutorowie v nas gotowi, panowie żołnierze; aledwiemy to nie będziemy i W. M. kredensować. Proszę pilnie z łaski swey racz nam W. X. M. rady swey mądrey vzyczyć; zasługować będziemy... Z Holca die 19 Maii Anno 97.

W. X. Mci mego Mciwego Pana vprzeymy i zyczliwy sługa i bogomodlca Konstantyn Xiąże Ostroskie Woiewoda Kiiowskie etc. etc."

#### позовъ.

Zygmunt trzeci z Bozey łaski Krol Polski....

Tobie Wielmoznemu Xiazeciu Ostroskiemu Woiewodzie Kiiowskiemu, Marszałkowi Ziemie Wolynskiey etc. Ze wszystkich dobr swych lezących i ruchomych, ktore kolwiek w Panstwie naszem masz, Roskazuiemy Tobie, abyś, zatem pozwem naszem, przed nami Hospodarem i Pany Rady naszemi, tam gdzie naten czas dworem naszym sczęsliwie postanowieni będziemy, od podania Tobie tego pozwu naszego za niedziel szesć, ku prawu iako na rok zawiły sam stał a instygatorowi naszemu zadelacyą skarbową vsprawiedliwił się. Ktory ciebie oto pozywa, iz, gdy, po ziednoczeniu i przyłączeniu Woiewodztwa Wolynskiego do Panstwa Korony Polskiey i iako prawdziwego i własnego członka iev powinności i wszystkie od swiętobliwych przodkow naszych na obywatele Wołynskie włozone za czasem zniesli się, a nato mieysce obyczaiem innych Woiewodztw Koronnych, tylkoz vstna powinnosć, to iest plat podymny zkozdeho domu, na znak zwierszchności koronney, wniesion iest, tedy ty tego płatu podymnego ze wszystkich imion swoich, począwszy od Seimu Lubelskiego vniinego Skarbowi naszego niewiedzieć dla ktorey przyczyny, czy tez rozumiejąc inaksze prawo sobie wiem mieć anizli w inszych woiewodztwach naszych koronnych iest, nieoddałeś i do tego czasu nieoddaiesz, zniemałą krzywdą skarbu naszego, ktorego to podymnego zatym nieoddaniem twoim Instygator nasz, na cztery tysiące kop gr. lit. mianuiac, szerzey o tem ztobą vprawa mowić chce. A tak, abys narok wyzey naznaczony stanąwszy, podymnego cztery tysiące kop, ktorego tak wiele za nieoddane lata od ciebie przychodzi, doskarbu naszego zapłacił i wtem wszystkiem, iako tobie na roku przypadłym szyrzey słowy okazano i wywiedziono będzie, rozsądku naszego sluchal. Vpewniamy tez ciebie, ze, chocia staniesz albo nie, Instygator nasz, naimniey się nie oglądając na twoie niestanie, prawnie

sobie przeciwko tobie wtey sprawie postępować będzie. Pisan w Warszawie Roku Bozego Narodzenia 1597 miesiąca Marca 27 dnia.

Wal. Stawinski.

#### ВЛАДЫКИ ОТСТУПНИКИ.

Унитскіе архіерен предали проклятію многихъ благочестивыхъ людей, а король велёлъ объявить ихъ банитами. Вслёдствіе этого запечатаны товары почетнейшихъ брестскихъ мёщанъ. Князь Острожскій хлопоталъ объотмёне баниціи и возвращеніи мёщанамъ собственности, и намекалъ, что советники такими действіями лишатъ короля титула.

Im daley, tym osobliwsze nowiny nas zachodzą, prawie iako baba ze wschodu leciala, ¹) co daley to gorzey, pod panowaniem J. K. M., Pana naszego teraznieiszego, za powodem i sprawą tych niezboznych ludzi, odstępnych władyk, ktorzy sami będąc od zwierszchnosci patryarszey wyklętemi, nie mogąc inaczey doswych błędow ludzi znimi nieprzestawaiących przyciągnąć, rozmaiłych sztuk zazywaią, a prawie szkodliwych, przedtem nigdy niebywałych, przywodząc w niebespieczność nietylko dobra doczesne i prawa wolności nasze, ale nakoniec na sumnienia nasze targneli się: powyklinali barzo wiele ludzi dobrych, bogoboinych, niewinnych i K. J. M. do tego przywiedli, ze, zatem wyklęciem ich, baniować onych roskazał, od społkow ludzi innych odłączyć, maiętności i towary ich, zwłascza kupieckich ludzi, popieczętowali, a między inszemi tych nieboząt miesczan co przednieyszych Brzeskich, ktorzy iuz od kilku a dwudziestu niedzil w tym rosole lezą z wielką szkodą i ciężkim zalem

<sup>1)</sup> Въ другомъ письмѣ, безъ означенія года, Острожскій писаль: "Tak Pan Bog podobno chce mieć, ze co daley, to gorzey, iako ona baba ze wschodu klnąc mowiła, od tego łostrowstwa vkrainnego i naprawy złych a niezboznych ludzi."

swym. Pilnie tedy W. M. swego Mciwego Pana za nimi proszę, abyś im W. X. M. zrozumiawszy ztey baniciey, od J. K. M. napismie wywiesioney, ktorą oni vkazą, tak dozniesienia iey z nich, iako do eswobodzenia maiętnosci i przywrocenia do zwykłych wolnosci i pomieszkania ich pomocnym z mciwey łaski swey raczył.... Nietylkoć tu Mciwy Panie idzie o Brzeskie miesczany, ale idzie i o domy starozytne Xiązece we wszystkiey niemal ziemi W. X. L. takze i o pospolity lud, tey greckiey nasladuiący i posłuszny, ktorych w Woiewodztwie Wilenskim, Trockiem, Nowogrodzkiem na białey Rusi pełno, więc w tych tu kraiach naszysh Kiiowskiey, Wołynskiey, Podolskiey, Bracławskiey, Halickiey, Sanockiey, Przemyskiey, Lwowskiey i innych ziemiach co niemiara,—ktoby się ich nawyliczał! a poglądając nato, ze się tym dobrym ludziom w niewinnosci bez dania przyczyny stało, tegoz i inni wszyscy, a niczego inczego, spodziewać się muszą, i my z nimi. Zaczem taki pozytek ci bezboznicy vczynią, iako się zawzieli, ze i K. J. M. z tytulu wyzuią: bo kiedy takiemiz banitami będziemy, pewnie K. J. M. niebędzie się godziło z nami nakładać. Dla Boga zmiluycie się wzdy W. M. nad prawy, wolnosciami swemi inszemi, vzaluicie się sumnienia naszego, na ktore nam tak przykro gwaltownie nastąpiono; vlituicie się i płaczu tych vbogich wywolancow a bezwinnie wto zaciągnionych... Z Przemilowki d. 31 Januarii Aº 98. 1)

<sup>1)</sup> Отъ 15 іюля 1598 года изъ Острога: "Ja i sambym niebyl tak leniwym, abym niemiał zdrowia W. Mosci nawiedzieć, by więtsze trudnosci nastaią—lata moie, ktoremi mię Pan Bog nawiedzać raczy, i trwogi tak od Tatar, iako i Kozakow z Ukrainy pochodzące...."

### витвы между иновърцами.

Ротмистръ Михаилъ Боры велёлъ бить кіями несовершеннолётняго сына пана Отвиновскаго. Отвиновскій пріёхаль въ Шацъ съ нёсколькими пріятелями и, не получивъ отъ него удовлетворенія, арестоваль его въ его жилищё. Ротмистръ, не обращая вниманія на арестъ, двинулся строемъ изъ города на челё нёсколькихъ сайдаковъ. Въ воротахъ выстрёлилъ по встрёчному шляхтичу Хвалибогу. Низшая шляхта прибёжала изъ города; произошла битва; ротмистръ убитъ вмёстё съ нёсколькими гайдуками. Со стороны шляхты показались по домамъ какія-то надписи объ уніи, что очень встревожило многихъ людей.

Tu był w Szacu ze dwiema roty piechoty nieiaki Bory Michal, człowiek zacny Rycerski, zwiedziony za pieniądze K. J. M. od Pana Bekiesza. Trafil się iadąc wyrostek niewielki, syn Pana Otwinowskiego, Komornika Krakowskiego, człowieka spokoinego, wiary nowokrzenskiey. Tego, przez wszelakiey przyczyny, kazawszy zdiąć zkonia, kiimi bić kazał. Skoro się tego Ociec dowiedział, zkilanastą powinnych swych przyjechał do Szaca, postał Pana Wielepolskiego, Stolnika Krakowskiego, i kilu znacznych szlachcicow do niego, prosząc o sprawiedliwość. Nietylo zeiey nie vczynił, ale ich słuchać niechciał. Oni go zatem w gospodzie aresztowali. On, na areszt ich niedbaiąc, poszedł szykiem z miasta, maiąc zsobą kilkadziesiąt saidakow. Wsamey własnie bronie podkał się z Panem Jakubem Chwalibogiem, ktory nawozie iechał; miał z sobą synaczka małego, sług ztrzech albo piąci. Krzyknął nań: "Czy i ty iedziesz mnie bić"? Wtem sie rzucił do rusznice, wystrzelił do Pana Chwaliboga, samego chybił, pachołka postrzelił. Pachołcy zatem do rusznic; szlachta nizsza, vsłyszawszy z miasta, przybyła; dali taki odpor, ze zaraz sam ten Rotmistrz zporucznikiem zabit, haidukow kilkanascie postrzelonych; tak się rozeszli wszyscy wcale. Zstrony szlacheckiey w Lublinie zaś się pokazali vnie iakieś, po domach wszytkich, dziwnemi charaktery, iedney nocy popisane. Pisze mi Pan Pisasz Przemyski, ze teize nocy być miało we Lwowie, w Zamosciu, w Chełmie, w Krasnemstawie i w Zarowie i nakilu innych mieiscach, co sam ludzi barzo potrwozyło." ¹) Die 6 Iuniu 1598.

# ССОРА СЪ ЗАМОЙСКИМЪ.

(письмо януша острожскаго).

Янъ Замойскій, въ качеств'я короннаго гетмана, прислаль нівсколько жолнерских роть въ староства князя Острожскаго. Жолнеры ограбили два села, пожалованныя Косинскому и купленныя у него Вишневецкимъ, а у Вишневецкаго—Острожскимъ.

Nieprzez wielkiego zalu zaś przychodzi mi tę drogą sprawę W. X. M. memu Mciwemu Panu Oznaimić i załosnie przełozyć przy dobrey pamięci W. X. M. iest zaciąg niedawny domu mego z J. M. Panem Hetmanem Koronnym, za ktorym one wszystkie vkrzywdzenia niewymowne moie, spustoszenia maiętnosci mych i chudą krwią nabytey wysługi mey, azaszło było ieszcze i co więkczego, pusciwszy na vznanie W. M. mych Mciwych Panow, atom iuz tak był wszystkiem oziemię vderzył, niechcąc nietylo prywatnych mych rzeczy więcey przedsiebrać, ale i publice dawszy pokoy raczey wpokoiu vsiesć, ostatek na Pana Boga włozyć. Byłem w tem od W. M. vpewnion, ze mi się iuz takowe przesprawia więcey czynić niemiały. Mimo to vpewnienie W. M. mych Mciwych Panow, niedawnego czasu, prawie gdy się zima stanowić poczęła, J. M. posłać raczył rot kilka do tych tam nędznych starostw moich, ktore nietylko od Poganina, ale od Kozactwa, od zołnierstwa wielkie

<sup>1)</sup> Въ такъ называемой Львовской лётописи, подъ 1598 годомъ, записано: "По дахахъ, по домахъ щось писало и падовало на землю, що и люде слихали, ль жемлю чим ударив, а потому скотъ здыхалъ барзо."

znisczenie wziąwszy, ledwie teraz trochę wzmagać poczęli, gdzie szkod poddanym, a mnie defektow niewymownych naczyniwszy, Bydel i maietnosci nabrawszy, mało natem mieli, ale iescze moich własnych kupnych dwie wsi, ktore był J. M. Pan Hetman ziednał v K. J. M. Kosinskiemu, od Kosinskiego kupił niebosczyk Xiaze Wiszniowiecki, ia zas, vchodząc w sąsiedztwie tak bliskiem niezgody iakiey, dla swego pokoiu musiałem kupić te wsi wiecznoscią v Xcia Wiszniowieckiego, ktorem mu tak płacił, iako zywnie chciał, splondrowali i wniwecz obrocili. Uskarzałemsię tego J. M. Panu Hetmanowi przez J. M. Pana Woiewodę Krakowskiego; niczem więcey nieodniosł, ieno ze mu J. M. obiecał sprawiedliwość czynić, tego dokładaiąc, ze okrom mych starostw, nie ma gdzie indziey zołnierza klasć. Poczuwam się w tem, ze to, co mam z wysługi od Panow dobrem iako zasłuzył — — 1) pospolity. Więc iescze i to z łaski do siebie baczę, iz mu tey siły, ktoram pote czasy miał do słuzby Oiczyzny i teraz staie. J. M. Pan Hetman, czego ia I. M. niezairze. ma daleko więcey niz ia dobrze bogatszych starostw, ma od Rzeczypospolitey kilakroć stotysięcy zlotych narok; mogłby J. M. na tem mieć dosyć, a nie szkodzić wysługom cudzym. Nadto mi dano tę sprawę, ze J. M. postał do Krola I. M. o liste na lezę zołnierzom wtychze starostwach mych, gdzie i Rewizory iakieś nowe J. M. gotuie. Wczym, ze mi się poczuwać gdzie i okazać to, ze slachetne serce despektu cierpieć niemoze, opowiadam się ztem W. X. M. memu Mciwemu Panu, iz ia, poki mnie iedno maiętnosi i zdrowia mego stawać będzie, przy vczciwem mym stać i bronić się będę... Z Polonnego dnia 3 Marca 1599.

<sup>1)</sup> Пробълъ списывавшаго копію въ Несвижской библіотекъ.

# СКАЗАНІЯ XVI СТОЛВТІЯ

#### О РУСИ И О ТАТАРАХЪ,

#### извлеченныя изъ вниги:

La Description du Royaume de Poloigne, et Pays adiacens: avec les statuts, constitutions, mœurs, et façons de faire d'iceux. Par Blaise de Vigener, Secretaire de feu Monseigneur le Duc de Niuernois. A Paris, 1573.

Стр. XI: Опасное положение Подоли. Илодородие этого края.

La plus dangereuse et dommageable aduemië qu'ayent point les Polaques, est le pays de Podolie, car c'est comme un pont et passage tout ouvert aux Tartares de Precop, qu'on appele communement la Taurique Chersonese, pour entrer tout à leur aise dans Volinie, Russie, Lithuanie et la Poloigne encores, quand ils voyent occasion et commoditez.... Ce qu'a esté cause de faire deshabiter beaucoup de pays, et mesmement cestuy cy qui seroi bien sans cela le meilleur des Polaques. Car entre autres choses la terre y poduict de vignes de soy par tous les endroicts d'iceluy sans aucune contraincte, ne main d'homme. Parqoy ils seroyent exempts d'aller mendier des vins ailleurs, s'ils pouvoyent trouuer le moyen de remedier à ces orages tartaresques.... On dit que le terrouery est si bon et fertile, que si d'auenture vne charrué demouroit emmy les champs deux ou trois iours, elle seroit si couverte d'herbe, que mal aysément on la pourroit retronuer.

Стр. XXII: Лѣсистость и болотистость Литвы. Произведенія этого края. Нравы высшаго сословія. Распущенность женщинъ. Угнетеніе крестьянъ. Дикій скотъ: туры, зубры, олени.

Quant au pays il est plain, fort marecageux, et couuert de boys, tout ainsi que la Moscouie, et n'y peut on pas fort aisément

aller l'Esté à cause des fages et des eaues, qui sont cause qu'il faut attendre d'Hyuer, durant lequel on faict toutes les affaires et traffiques, qui consistent principalement en bleds et legumes, bestail, cuirs, miel, cire, fourrures excellentes et force cendres pour faire les lessiues, qu'on transporte à Danzik, et de là en Hollande et autres pays bas auec de la poix et des aix et planchages pour faire les corps de nauires. De sel ils n'en ont point, et le vont querir en Poloigne, depuis que le mineures y furent trouvees l'an 1252: Et au parauant yls estoyent contraints d'en aller chercher iusqu'en Angleterre et Bretaigne. Mais ce ne sont pas ceux du païs qui font toutes ces traffiques et negocés, ains les etrangers, car les Gentils hommes en premier lieu ne se meslent que d'aller à la guerre, on bien d'y enuoyer pour eux, ce qui leur est permis, et encore sans preiudice de leur honneur. Et en temps de paix boire d'autant, et prendre leur plaisir aux belles chasses qui son là autant à propos qu'en nul autre endroit de la terre. Les riches et aisez se donnent aussi du bon temps autant qu'ils peuvent, comme font les femmes de leur costé, qui ne se soucient que de se parer, et donner audience à leurs mignons et fauorits: Et leur estoit permis enciennement d'auoir outre leurs maris cinq ou six seruiteurs pour leur faire la cour. Maintenant depuis que le peuple est venu à la cognoissance de la foy, elles sont un peu plus retenues en apparence, au reste elles ne laissent pas de iouer soubz main le mesme ieu, un peu toutesfois plus couvertement: là ou ce seroit un crime de leze maiesté qu'un poure mary regardast seulement du coing de l'oeil une autre femme que la sienne. E certes ils ce soucient aussi plus de boire que faire l'amour, à tout le moins le commun, car il se trouue toujours de galans hommes par tout. Et est ce pays si coquin à ceux qui y font vne fois affriandez, qu'ils n'en peuuent partir puis apres: de façon que iamais on n'en cuida retirer Casimir troisiesme, ne son fils Alexandre [qui auoyent gousté de ces delices et voluptez] pour leur faire receuoir le Royaume de Poloigne. Quant aux laboureurs et paisans, il ne faut pas pencer qu'il y ayt de plus pauvres et miserables gens en tout le reste du monde, car outre ce qu'il faut qu'ils travaillent incessamment iour et nuit, et encores en un climat si apre et rigoureux, pour le seruice de leurs maistres, qui succent tout le fruit de leur labeur, s'il leur reste encores quelque chose pour leur nourriture et entretenement, les premiers cinq ou six chevaux qui passent le leur rauissent et consument, estant accoustumez de tenir les champs par tout à si petite compagnie. E depuis le temps de Vitoūdus.... le plus brave et renommé homme de son siecle, mais cruel estrangement, les Lithuaniens ont esté tenus en telle crainte et seruitude, que si quelqu'un est condamné à mourir, il est contraint de se pendre luy mesme de ses propres mains: Que s'il en fait difficulté, apres luy avoir faict endurer plusieurs tourmens, on le faict mourir d'une mort plus cruelle.

Mais pource que iay cy dessus parlé des chasses: Outre des Cerfs, Sangliers, Dains, Cheureux, Ours, Loups et Regnards qu'on y peut troueur par tout plus qu'à souhait, il y a trois especes de bestes sauvages qu'ont ne voit point en nos regions de deça: Asçanoir l'Urus, qu'aucuns ont improprement appellé Buffle, car il y a bien grande difference: Le Bisons, et l'Ellend. Tous lesquels on chasse avec nn fort grand deduit, accompagné aucunefois de peril et danger, car les deux premiere sont bestes assez cruelles et dangereuses.

Les Urus donc, qui en langage du pays est appelé Thur, dont vous voyez yei le pourtraiet au naturel, n'est proprement autre chose qu'un vray Taureau sauuage, hormis qu'il est plus grand sans comparaison, voir que nul autre animal, l'Elephant excepté tant seulement, et sons tous noirs, hormis une raye meslee de blanc, qui leur va le long de l'eschine. Toutefois il ne s'en trouue gueres qu'en Masouie, prochaine de la Lithuanie, et encores en vertains villages qui ont charge de les garder en de grands pour-

pris et clostures de bois, à guise de parcs, car ils se meslent si on veult avec les vaches privees aussi bien qu'avec celles de leur espece, mais puis apres ils ne sont plus receus en la compagnie des autres qui les chassent fort rudement; et aucune fois les tuent: et davantage les veaux qui vienent à naistre de ce meslange, ne sont pas de vie. La chair n'en est point autrement mauuaise, ne trop exquise aussi: Parquoy tout ce qui est le plus excellent en eux, est leur cuir, dont on faict de belles cintures, qu'on dit avoir grande proprietés pour ayder les femmes au travail d'enfant. 1)

Стр. XXXVIII: Описаніе Волощины. Русинскій языкъ. Горы и ліса. Скотоводство. Вооруженіе.

....Toutes fois ils (волохи) usent aussi du parler Ruthenique et Slavon.... C'est un pays montueux et couvert de bois, et pourtant bien fort et malaisé. Aussi le peuple ne s'amuse gueres à cultiuer les terres, car tout leur faict depend du bestial, dont ils ont tres grande abondance à cause des beaux pascages qui sont par tout,

<sup>1)</sup> Папа Леонъ X очень интересованся бизономъ и просилъ польскаго пославь Римѣ, епископа Эразма, доставить ему чучелу этого животнаго, называвшагося въ Литвѣ зубремъ. Еписконъ Эразмъ передалъ просьбу папы виденскому воеводѣ Радзивилу, а тотъ, желая представить папѣ также и описаніе интересовавшаго его звѣря, поручилъ Николаю Гуссовіану описать зубря и охоту на него въ стихахъ. Гуссовіанъ посвятиль свое сочиненіе королевѣ Бонѣ, супрутѣ Сигизмунда I, и напечаталь въ Краковѣ 1523 года подъ заглавіемъ: "Сагтеп Nicolai Hussoviani de Statura, Feritate ас Venatione Bisontis". Книга эта составляеть нынѣ величайшую библіографическую рѣдкость. Экземпларъ ея, можетъ бить, единственный, хранится въ Императорской Публичной Библіотекѣ, которая недавно перепечатала ее въ ста экземплярахъ для любителей стариннаго естествознанія и стихотворства.

Блэзъ де Виженеръ, въ своей книгѣ, представилъ также описаніе и зубра вмѣстѣ съ рисункомъ его. Онъ противопоставляеть его туру слѣдующими словами: "Mais le Bisons, que les Lithuaniens appelent Suber, est bien une beste plus sauvage et cruelle." Описаніе его совершенно согласно съ Гуссовіановой поэмою. Не забито въ немъ и то, о чомъ съ поэтическимъ паеосомъ распространяется присяжный латинистъ: что три человѣка могутъ усъсться межь рогь зубря (разумѣется, и на самихъ рогахъ, которые почти торизовтально у ходятся въ сторони, тогда какъ у тура они торчатъ прямо).

tellement qu'ils en fournissent non seulement Hongrie et Russie qui sont les pays plus prochains d'eux: mais encore en envoyent tous les ans vne fort grande quantité en Poloigne, Prusse, Silesie, Boheme, Alemagne, Italie et Turquie.

....la guerre.... est tout leur exercice, comme de gens nobles qui ne doyent iamais recognoistre autre chose. Et quant à leurs armes et façon de combattre, ils ont tousiours iusqu'icy esté armez à la legere de iaques de maille, et pourpoints d'oillets de Buffle ou d'Ellend, Et portent de fort longues lances, des haches, masses et cimeterres: Mais la plus grand part, principalement ceux de Lithuanie, Russie, Volinie et Podolie usent de l'arc Turquesque et de fleches, en quoi ils sont fort excellens. Les autre de la grande et petite Poloigne, et de Prusse, se sont accoutumez aux pistoles et arquebuses. Toutefois ils ne sont point si propres ni pratiques à pied comme à cheval, ne d'assaillir ou deffendre les places que de combattre en plaine campagne.

Стр. LXVIII. Легенда о временахъ вѣротерпимости Хаджи-Гирея крымскаго. ¹)

L'autre ville moindre est Kirkee, où il y a un chasteau fait de bois et de gazons au haut du rocher. On dict qu'autre fois il y eut un Dragon qui deuorait tout, tellement que le pays estoit en danger de demeurer desert, si quelque Italiens qui s'y estoyent habituez, n'eussent eu recours à la vierge Marie. E là dessus ayant aperceu ie ne sçay quelle lumiere dans le rocher, y taillerent un escallier, tant qu'ils paruindrent iusqu'à un creux, où ils trouuerent une image de nostre Dame, au deuant de la quelle un cierge ardoit, et à ses pieds estoit estendu le Dragon creusé par le milieu. Cela fut cause que Acigeri seigneur de Precop, ayant guerre contre ses freres se recommanda à la benoiste Vierge, et luy voua tout plein

<sup>1)</sup> Cm. r. I, crp. 36.

de belles chose si elle luy aydoit en cest affaire. Car les Mahometans l'ont mesme enr'eux en fort grand honneur et reverence, confessans que sans aucune compagnie d'homme, et sans aucun preiudice de sa virginité elle conceut et enfanta le grand Prophet Jesuschrist [comme ils l'appelent]. Ayant doncques obtenu le secours qu'il lui auait requis, vendit les deux meilleurs chevaux qu'il eust, et en achepta de la cire dont il luy fit faire deux sierges qui bruloyent continuellement iour et nuit devant la saincte image. Ce que ses successeurs ont entretenu iusqu'à auiourd'huy.

# ДАНЬ ТАТАРАМЪ.

Слѣдующій списокъ подарковъ (харачъ), отправленныхъ хану въ 1601 году, даетъ понятіе о томъ, какъ поляки угождали варварамъ, лишь бы не воевать съ ними. Едвали и московскіе князья чествовали Золотую-Орду больше, чѣмъ польскіе короли — Перекопскую.

Vpominki ktore Carowi Przekopskiemu Kazygierowi, Bratom, Zonom, Synom, Kniaziom i Hamiotom maią bydz odesłane w roku 1601 maia 14 die.

Samemu Carowi po trzykroc dziewięc podarkow: Szata złotogłowa, futrem sobolem podszyta; szata ałtembasowa futrem sobolem podszyta; szata iadamaszkowa, futrem sobolem podszyta; szata srebrna pozłocista; kosz srebrny, po częsciach złocisty, id est mieiscami; misa srebrna; kun sorokow Nr 3. Druga dziewięc podarkow: szata złotogłowa, szata iadamaszkowa, szata ałtembasowa, sukna Lunskiego sztuk Nr 3, sukna Swiebodzinskiego sztuk Nr 3. Trzecia dziewięc: kozuchow lisich Nr 5, popielczych Nr 4; czerwonych złotych Nr 7.500, sukna Lunskiego postawow Nr 228. Bratu star semu Carowemu Gałdze podarkow po dwakroc dziewięc: sp

уже нътъ самыхъ дорогихъ шубъ, sukna Lunskiego sztuk Nr 3, sukna Swiebodzinskiego sztuk Nr 4. Druga dziewięc podarkow: szata iadamaszkowa u r. g., czerwonych złotych Nr 500. Bratom Carowym trzem; pierwszemu: szata iadamaszkowa, kozuch lisi, sukna Lunskiego stuka 1, Swiebodzinskiego sztuka 1. Drugiemu-TO ME CAMOE. Trzeciemu - TO ME CAMOE. Synom Carowym Nr. trzem-каждому одинаково съ царевыми братьями. Synowi Galgi kozuch lisi и т. д. Wuiowi Carowemu — то же самое. Matce carowey: szata iadamaszkowa, czerwonych złotych Nr 50, kozuch w т. д. sukna Swiebodzinskiego sztuk 5. Zonom Carowym czterym: первой: то же, что матери, но безъ денегъ; остальнымъ — то же, но sukna Swiebodzinskiego sztuka 1. Corkom Carowym piąciom одинаково съ остальными женами царевыми. Zonie Galgi pierwszey - to me. Corce tegoz Gałgi - to me. Kniaziom, wodzom murzom i urzędnikom dworu: kozuchow lisich Nr 27, kozuchow popielczych Nr 21, sukna Lunskiego sztuk Nr 38, Swiebodzinskiego sztuk Nr 31. Hamiatom Achmeladze: szata iadamaszkowa, kozuch lisi, kozuch popielczy, sukna Lunskiego sztuka 1, Swiebodzinskiego sztuka 1. czerwonych złotych Nr 50. Abdule Adze Celebiciiowie-TO ME. Tatar Murdze - TO ME. Dzian Tymir Adze - TO ME.

Wydatek na Vpominki Tatarskie przez urodzonego L. Piaseczynskiego Podkomorzego Bracławskiego do Cara Przekopskiego Kasigereia przesłane.

Gotowych pieniędzy na vpominki tak Carowi, iako
bratu Galdze, Matce Carowey i Homiatom czerwonych zł. Nr 8.780 po groszy 60..... zł. 17.560
W rytym srebrze...... zł. 174/17/9
Na rzeczy iedwabne, to iest Ałtembas, Złotogłow,
Atłas, Odamaszek s ktorych szaty porobiono. zł. 1.200/5
Za sukno Lunskie rozmaitey barwy..... zł. 11.806
Za sukno Swiebodzinskie y terfin.... zł. 325

| Za futro sobole, kunie, Popielcze y za kozuchy              |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| lisie                                                       | 3   |
| Na pospolite potrzeby, to iest wydatek na potrze-           |     |
| by do poszycia szat y kozuchow, na skrzynki,                |     |
| puzdra, płotna, w ktore te vpominki povwiano,               |     |
| zeby im descz nie szkodził zł. 514/28                       | 3   |
| Goncowi do Ordy na drogę takze tesz pieniędzy               |     |
| tygodniowych za tygodniow 17 i na szaty                     |     |
| iemu dane zł. 301/18                                        | 3   |
| Poslowi samemu na drogę y na przewosz, i dla                |     |
| nierychłey iego odprawy do Ordy od J. K. M.                 |     |
| kazano mu dać zł. 100 zł. 2.300                             |     |
| Szachmancerowi tłumaczowi Arabskiemu na drogę               |     |
| na sukno y kozuch zł. 497/6                                 |     |
| Formanom z Lublina do Bakcisaraiu zl. 1.045                 |     |
| Summa wydatku na Vpominkii Tatarskie zl. 40.020/7/9         | •   |
| Odprawa z Skarbu Koronnego Poslowi samemu.                  |     |
| Na strawe                                                   |     |
| Na przewoz z Białogrodu do Kozliewa przez                   |     |
| morze                                                       |     |
| A iz Poseł czekając na odprawę z Cancellariei w Warsza      | wie |
| wziął był z Skarbu, ad rationem 2.000, złotych 100, ktoremu |     |
| osobliwie Krol J. M. darować raczył.                        |     |
| Themuz Posłowi Aksamitu Carmesinu czerwonego łokci 14.      |     |
| Sukna Lunskiego na sługi postawow 4.                        |     |
| Odprawa z Skarbu Coronnego Tłumaczowi Pisarzo               | wi  |
| Arabskiemu Szachmanciorowi, ktory przy Posle iachał do Or   |     |
| Na strawę zł. 250.                                          |     |
| Na kozuch lisi 18.                                          |     |
| Adamaszku lokci 12 po grzywnie gotowemi pieniędzmi.         |     |
| Sukna Lunskiego lokci 16 po talaru staremu gotowymi.        |     |

